

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





BX







### Pamann's

### Sopriften.

Fünfter Theil

Berleger:

6. Reimer in Berlin.

Commission är fär die am 30. Rovember 1820 geschloffene Gubfertytion: Riegel und Wießner in Rärnberg

# I Inbalt.

Briefe von 1770 bis 1778.

# Samann's

# 5 driften.

herausgegeben

Don

Friedrich Roth.

Fünfter Theib

Berlin, ben 6. Reimer 1824.

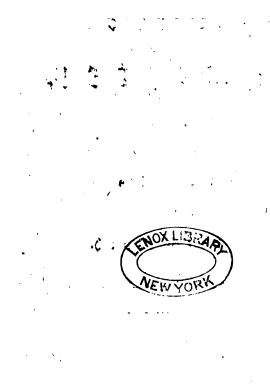

11:47 3 27:51

and the second s

:-

### Borberidt.

Damann's Briefwechfel mit Herber, bes fere Fortsetzung ben größten Theil biefes Sandes einnimmt, war gegen drey Jahre burch herber's Reifen unterbrochen. Briefen an Andere aus dieser Zeit habe ich, außer dem an Mendelssohn S. 3, und Dem Bruchftucke eines - mabricheinlich an Cherhard gerichteten - Briefes G. 5, nichts aufgefunden, als die meist unvollflanbigen Entwürfe einiger Eingaben an bas Pupillen - Amt und das Pupillen - Collegium 🛝 gu Konigsberg, die ich nicht habe wollen abdrucken laffen, beren Saupt = Inhalt aber bier, jur Erganjung biefer urfunblichen

Sammlung ju Samann's Leben angeful werben muß.

Man fennt aus bem britten Theile, ( 385 - 87, ben Buftand, in welchen S mann's Bruder versunken war. Ungeacht ibm an Pflege und Wartung nichts c brach, und fein Bermogen unverfehrt mai wußten es bennoch eigennutzige Leute, but bas Vorgeben., et werde unrecht behand und fein Wermogen fen gefahrdet, bab qu bringen, daß ibm das Pupillen = 211 einen Curator fette, und die Bemubui jener Leute, ibn gur Beranderung fein Bohnung zu bewegen, und ihn unter ib Dbbut ju befommen, begunftigte. Samai trat dagegen so nachdrucklich auf, widerles te die wider ibn angebrachten Beschuldigut nen fo grundlich, und enthuste die Absic ten feiner Gegner fo frenmuthig, daß b Anschlag vereitelt und bie ibm jugebach :Rednfung abgewandt wurde. Indeffen bli

hm von seinen Erfahrungen in diesem Sang bel, der ihn geraume Zeit beschäftigt und tief bewegt hatte, ein Stackel im Gemüsthe, der sich verschiedentlich in diesen Brier fen zeigt, am schärfsten aber in einer Angmerkung über einen Geistlichen, der besonders thätig gegen ihn gewesen war. Auf biese, in die Worrede zur Uebersetzung der Warnerischen Schrift über die Gicht eingeslochs tme, Anmerkung ist S. 116 dieses Bandes angespielt.

Wenn etwa die in diesen Briefen, nasmentlich in benen an Reichardt, vorfommenben Erzählungen von anderen händlichen Borfällen und Verhaltnissen, dem einest und andern Leser allzu weitläufig scheinen, so wird mich nicht nur das Bepspiel underer Briefsammlungen (z. B. der fürzlich neu aufstigten Swiftisch en; und gewiß, hier ist mehr benn Swift!) entschuldigen, sondern, wie ich haffe, die Be-

trachtung rechtfertigen, bağ burch eine f große Umftanblichkeit affein recht anschaulich werben fann, wie ichwer bem Manne bas Leben gemacht wurde, wie er es nahm und trug; mas, abgesehen von ber Dienlichkeit pur Erflarung feiner Schriften, Die mebr, ple ben anderen Schriftstellern, Frucht feie ned Lebens waren, schon an fich betrachtenswerth und lehrreich ift. "Les ouvrages d'un grand génie, ou d'un sevent illustre, fixent assez par eux - mêmes le jugement qu'on doit porter de ses talens: mais le spectacle de sa conduite, de ses moeurs, de ses faiblesses même, est une école de philosophie, " & Alembert Eloge de Terrasson,

Munchen ben 10ten Mug. 1823.

gr. Roth.

# Briefe \*\*n 1770 bis 1778.

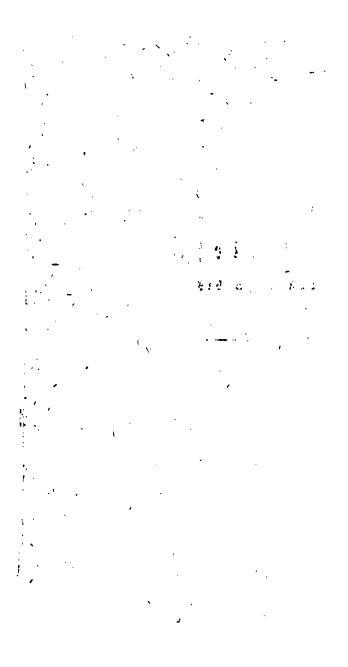

### 185. An Mofes Menbels fobn. Ronigsberg ben 13. Gept. 1770.

Bergeben Sie es einem alten guten Freunde, ber sich ehemals um Ihre Buhlschaft betummerte, baß er sich nach 7 oder 10 Jahren ein wenig Ihrer Vaterschaft annehmen barf. Wenn Sie Ihre Kinder lieb haben, und für selbige noch die Plage der Blattern fürchten mussen, so tragen Sie keinen Augenblick Bebenken, sie dem geschickten und würdigen Wanne, dem engelischen Arzte anzubertrauen, den ich hiedurch zugleich Ihrer sympathetischen, philosophischen und ästhetischen Denkungsart auf das nachdruckeliche empfehle.

Gefest, das Sie auch eben nicht neugierig wären, liebster Freund, sich um meine gegen. wärtige Verfassung zu erkundigen, so werden Sie es theils meinem Mangel an Welt, theils meiner Supochondrie zu gut halten, mich hiere über zu erklären. Es geht jest ins vierte Jahr, daß ich ben der hiesigen Provincial Accise und Zolldirection als Secrétaire-traducteur stehe. Ich bin den ganzen Tag so besetzt mit Arbeit, daß ich für meine Augen und meine Gesund.

beit furchten muß, und daß, wenn ich ju Da fe fomme, ich nicht mehr weiß, ob und m ich anfangen foll. Indeffen wohnt noch imm in meinem Bufen die Erbfunde der Lefefuc und einer gewißen unbestimmten Enfernbi nach Dingen, Die nicht ber Dube werth, od Die über meinen gegenwartigen Borigont fin Bu Unfang biefes Jahres fiel es mir auf ei mal ein, mich auf die vaterlandische Geschich an legen; ich versprach mir viel Bortheil vi einem festen Gegenstande, mit bem ich mi allmählich beschäftigen tonnte, und ber ga neu fur mich ift. Ungeachtet biefes Reiges ner idealischen Jungferschaft find auch bit Molimina noch fructlos gewesen. giebe biefen Michaelis ein fleines Bausche bas ich in ber Rachbarfchaft meines Bureat bon bem ich jest eine halbe Deile weit wohn Die ich vier mal des Tages Diefen gangen So mer habe laufen muffen, gefauft habe. Wi wohl ich mir wenig Bequemlichkeit und Bo theil ben biefer neuen Ginrichtung vorfiel fann, fo verfpreche ich mir boch wenigstens was mehr Ruhe und Stetigfeit. 3ch schmeich mir noch immer, ba bereits fo viele mein Abndungen eingetroffen, noch einen Sabb in meinem Alter ju erleben, ber mich wieb verjungen wirb, und wo ich mit einem Sort feller Ihrer Mation werde rubmen tonnen, b este auf gewesen git fenn, wie einer ber im herbste nachliefet, und bennoch meine Relter gefüllt gu haben.

Ich beforge nicht, liebster Freund, daß Ihe nen dieser vertrauliche Ton eckel und beschwerlich senn werde. Vergelten Sie mir ben einer musigen Stunde mit gleicher Munge und lassen Sie mich auch etwas von Ihrer jesigen Lage vissen.

## 186. An einen Ungenannten.

Der Diogenes in seiner Tonne, mit dem Sie mir viel Ehre anthun, ware wohl ziemlich nein Mann; aber kein anderes Interesse als was Interesse der Wahrheit zu kennen — erschrecken Sie nicht über mein aufrichtiges Beseinnnis — von diesem hyperbolischen Interesse jabe ich weder Begriff noch Gefühl. Mein woc erat in volis ist ziemlich individuell und sichts weniger als abstract. Peraklitus führte seine Gäste in die Rüche und versicherte sie, auch alba, von der Gegenwart der Götter. Erlauben Sie mir, höchstzuehrender herr, Sie mit timer ähnlichen Freymuthigkeit in meine häuslichen Rleinigkeiten blicken zu lassen. —

#### 187. In Berber.

Ronigsberg ben 14. Jun. 1779.

Mein alter, lieber Freund, 3ch umarme Sie nach einer langen Krift und fcbreibe boller Schwindel! Go viel ich von meinen cut-- landischen und lieffandischen Rreunden eben von der Deffe gurucktommen, habe ber auslocken tonnen, verfteben Sie mich gar nicht mehr, und dieß ift ein ichlechtes Omes fur unfere Freundschaft, in der Gie mich fo unveranderlich vorausleten fonnen, als es uns armen Sterblichen moalich ift. Sie werden aus bevliegendem Blatte erfeben, baß ber Ste cenfent abgefertigt worden; um bas übrige befummere ich mich eben fo wenig als Sie Ur fache baben es ju thun. Die Frenheit, bit wir und felbft nehmen, ift unferen greunden, Die uns verfteben und faffen, noch frengebiget eingeraumt. Es wird mir unendlich lieb fenn, einige Rachrichten von Ihnen ju erhalten, un geachtet ich febr gut weiß, baß ich Ihnen nod eine Untwort fculbig bin. Stellen Sie fd aber meine Lage vor, wenn Sie fonnen. 22m hiemit Gott empfohlen. 3d umarme Sie mt aller Bartlichfeit eines Canbemannes, eine Kronnbes und barmbergigen Schriftstellers. & ben Sie wohl. Wenn Sie einmal nach Breufft fommen ober ich ein Bad in Deutschland be fuche, follen Sie alles übrige miffen.

# im August 1772.

### Allerdurchlauchtigfter :c.

lleber funf Jahre habe ich bereits ben ber hiefigen Accise und Zollbirection als Secretaire-traducteur gearbeitet, und über einem so mühsleligen und unsichern Dienste mich bennahe aufzeopfert unter wiederholten Bersprechungen eister zuverläßigeren und einträglicheren Bersorung, die ich mich heute untersiehe von Ew. Kon-Rajestät Gnade in der erledigten Licentrathedtelle des verst. Heusinger zu ersiehen. Ew Kon-Rajestät Huld unterscheidet sich so sehr, Fremde lücklich zu machen, daß ein ehrlicher Basall n dem Wunsch seiner nothbürstigen Erhaltung icht verzweiseln darf. Ich werde die letzen träfte meines Lebens dem mir heiligsten Beruf zidmen zc. zc.

### Bon Berber.

Den 1. Mug. 1772.

Dren Stude liegen vor mir, mein hodgeschatter, erehrtefter, alter Frant, bie ich so ungleichartig beatworten foll: Ihr Brief, Ihre beiben Beitungsftude mmt Bugabe und Saudelspiel, und bann ber eble Rite T St. Rosenkreuz, beffen Seele Gott felige!

Alles verftebe ich nicht; weiß auch nicht, wie Sie les bas geschrieben haben ober ben Faben gu all bem

bren führen; indeffen ba mir, Ihre Denkart noch je auf schließbar zu senn, noch niemals mein Sinn gewesen, so nehme ich auch alle bren Stude an, wie aus den blinden und goldnen Alter Saturn's, verstehe, so vie ich verstehen kann, nuge, so viel ich nugen kann.

Indessen ist es mir boch immer unbegreislich, wie scholaftisch und Bucherverstandweise zu reben, Ihr Sprachgabe von der meinigen abgehe. Daß Gott duri Menschen die Sprache wirke — wer zweiselt? hat? kom te durch alle sezesorieres zweiseln? daß er aber nicht my stisch gewirkt, durch Natur, Thiere, ein Pantheon vo redenden Lauten, ein Dringniß menschlicher Bedürsnis geredet — wer hat das mehr als ich angenommen? Is sage, angenommen; denn das zu beweisen, war (der Ral dalist und Göttersprecher auf dem Drenssus, den Win anwehet, mag sagen und zeigen (onpeacher) was er will war vor einer erlauchten könig i. preußisch all demie der Wissenschaften ja meine Sache nicht.

Daben Sie also bas Rathsel, wie Sie es habt wollen, bas ich biese Schrift nicht als Concurrent zu Preise, sondern als \*\*\* zu Strasburg geschrieben, da i eben mit Sr. Durchlaucht, bem Prinzen von Holke (zu dem jedermann mir Wunder zutraute) nach Menaz, Paris, London ze. gehen sollte und ging; daß i die Schrift gleich anonymisch an Formen mit einem It tel begleitete, und daß sie also eigentlich den Zwed ho to, als "Schrift eines Wistbleels" zwar nicht we

us bem Conigreich Pvetot" ober eines aus ber auges einen Weltfarte, der etwa in Ragusa oder Cornwall sein rtheil abgehort hatte, erscheinen wollte — hinc signa, otas, lacrymae rerum!

Seten Sie noch bazu, baß bie Leibnig-afthetische ülle ja bie einzige Maste war, unter ber ich erscheis in konnte. — Aurg, hamann hat jett gar nicht ges hrieben als einer, ber rathen wollte. Und zum Unsluck kann ich also Ihre Drakel nicht anders lefen, als ne ber Wufte.

Daß ich bieß alles fren von allen politischen Beseichungen schreibe, ift ber alte Bater aller Dinge mein euge. Ricolai hat mir Ihren Rosentrenz geschickt; efagt, daß er und Moses ihn nicht verstanben, Moses i Ihrer Mennung die Sprache für menschlich, er für dttlich halte. Sie sehen ben eblen, verstandbaren Casal, durch ben Ihre Schrift zu mir gestoffen.

Auch versichere ich Ihnen, daß die Denkart biefen breisschrift auf mich so wenig Einfluß hat, haben kann ind soll, als das Bild, das ich jest an die Wand nagle. Tine Schrift über die erste Urkunde der Menschheit, weren erstes Exemplar zu Freund hamann sliegen oder riechen wird, wie Causao secundae es wollen, wird zerade das Gegentheil zeigen. Und das soll meine erste Schrift senn, die ich "namenlos" schreibe.

Wichtiger ift mir also alles das bloß als Liebes. brief gewesen, um die ferneren ros gestas Dei por U. gu ersehen. ,tind ba versichere ich Sie von gaffen ungetheiltem herzen, daß ich Ihre cantilenam de aneilla und de bove et asino und matris in gremio
eben am schönsten Frühlingsmorgen in einem meiner
Garten (B. gegoldschaumten Spiegel in der hand, ber
wahrlich nicht alles zeigt) so vernommen, daßich die Antiphonie mit vollem Munde balb bazu singen werde (ceteris paribus, sagen alle Lehrer, qui bypothetico
concludunt.)

Sie sind, mein lieber h., eine ftarte Mustel bes herzens im großen Körper, die sehr ftart und innig, aber, wenn sie empfunden wird, nichts als Erbrechen wirtt, und der Freund Unzer in seiner Unphyssologie der menschlichen Seele also geradezu allen Zusammenhang mit dem Sehirn und dem Rückenmark repraesentative verssagt. Ich bin nichts als ein elendes Buschel des Gefühls, des Augenwinkels; lassen Sie mich also taften! schielen! und Sie arbeiten Ihren ftarten, wurmförmigen Sang fort!

Und nun laffen Sie mich Ihnen, alter lieber Sos Brates, einen Alcidiades empfehlen, ber ich leiber nicht bin. Beift Freund Claudius, hat jest leiber auch, ohne Brod und mit Roth ein Mabchen geheirathet, die ich nicht gesehen; war hamburger Abres: Comptoire Schreiber, gleich wie Sie; ber ebelfte Jungling, castus, produs, ingenuus facie et animo, ber für seinen hamaunschon einmal nach Curland hatte Schrittschub

rufen wollen. O Sott, es war mit mein 3wed, bas ich in hier haben wollte, ware er nur Geiftlicher! — Kurzt ift ber einzige, mit bem ich von Ihnen geredet. Wenn hnen die Wandsbecker Zeitungen in die hand gefallennb, muffen Sie ihn kennen, wie jener Mathematis: vie Wenschen aus dem Sande.

Roch ein Paar andere Wenschen und mein Rabchen nb meine einzige Ausbeute von meinen Reisen. Aber, o Ort, wo Zeit, sie zu empfangen? Sehen Sie nicht 1bft, lieber h., daß ich noch nichts, als in einer elensen Syrte schwimme und antere.

Ut canis e Nilo ist freylich biefer Brief. Aber, ebster, treuster, ewiger Freund, bessen Wort und Sinn a und Amen zu seyn psiezen, fürchten Sie snichts. ch kann auch noch anders schreiben. Und wenn Ihre iriefe mir manchmal Orakel seyn könnten, da sonst ja ie Parce mit horn und Klaue uns so weit schon trennt, remuthlich trennen wird. Mir kommt aus Preussen ichts als etwa Lindner's Aesthetik und etwa des hochw. onsist. R. Arnold Kirchengeschichte zu händen; und im brigen schmachte und darbe ich. Worgen mehr! Es ist tacht 2 Uhr.

Da es taum lohnt, an ben vorigen Brief anzuknusfen; so erlauben Sie, bag ich bloß beplege.

Bas Gie auch fagen mogen, fo ift 3hr Brief mit iner Art von Unausbrudlichteit gefdrieben, an ber ich

vielleicht, vielleicht auch nicht Schulb habe. So fehr Sie mir gutrauen, bas ich von Ihnen entfernt geworden senn Tonne, so wenig wurde es senn, wenn Sie mich etwa nach Jahr und Lag naher kennen werben, und bas hoffe und wunsche ich noch.

Bon meinem hiesigen Leben weber publice noch privatim kann ich Ihnen etwas schreiben; jenes ist zum Glud für nichts zu rechnen, baben aber auch bieses zum Unglud noch so leer, baß ichs kaum für mich zu brins gen wage. Pilft mir ber herr nicht, wer soll mir hels fen? von ber Tenne ober Relter?

Selbst zu meinem so großen Bilbe von ber Urstunde, mit dem ich mich jest fast drey Jahre trage, sehlt mir meistens Kraft, so sehr mir der Genius oft einstüstert, daß die Sache, nach dem Maßstade der Eistelkeit gezeichnet, Entdedung, mit Demuth und Bahrs heit gesagt aber, göttliche Botschaft seyn könne. Ich arbeite, lese und sammle mit einer Areue dazu, deren ich in Ihren Gegenden vielleicht nie sähig geworden wäres aber, wie gesagt, mir sehlt noch Gurt und Ruf Gottes.

Da Sie Ihre Stelle, Ihre Armuth und Ihre Les bensart vielleicht von den Ueppigkeiten der Muse entwöhnt haben, darf ich fragen, ob Ihnen manche Dinge unter Augen gekommen, die mir als Merkwürdigkeiten vorkommen? Die drey Quartanten von Joroasters Werken, auf die Perron d'Anquetil so viel Jahre ein NarrenPilgrim und Martyrer geworben, ob fie gleich nichts als spate Gauren-Liturgieen mich bunten. Der Schut in g ber Chineser, ben Deguignes ausgegeben, und an bem ich gegenwartig mich wahrhaftig in ben altesten besportischen Staat versehe. Jones on Oriental Poetry hinter seiner historie von Nabir Schach; Dow; holwell. Wir sind auch so weit von einander, daß ich Sie noch nach Macphersons Offian, Percy Reliques of ancient poetry etc. fragen mochte. Ich nenne Ihnen alle diese Sachen, von denen ich selbst aber nichts als die Reliques beside; das andere muß ich mir kummerlich, verstohlen und spät aus der Nachdarschaft erbetteln, weil ich selbst in penu durch die Unordnungen meiner Reise viel letz dender din als Sie.

Daß ich Liefland verlaffen, gramt mich Privats Freundschaft halber, aber sonft in nichts, ob ich gleich noch nicht weiß, wo? und wozu ich ba senn werbe. Aber wenigstens ber Uebermuth, von bem Sie so oft geredet, und ber an mir wie eine Bluthe schien, die doch schon ließ, verliert sich in Einsamkeit, Leibenschaft, ernsthafsteren Geschäften so, daß die schone Bluthe abfallt, und wenn kein Wurm kommt, noch einmal vielleicht Frucht werden kann.

Den 25ten August an meinem Geburtstage, jum zweitenmale Ihnen heil und Gegen!

3d tann biefen Brief nicht abgeben laffen , obne

Sie noch einmal und am heutigen Sage wenigstens im Schatten zu umarmen. Beil Ihnen!

Diewell alle Trübsal Sebutb bringt, Sebutb aber bringt Ersahrung 2c., so habe ich mir vorgenommen, meinen Seburtstag heute auch in der Wüsse mit saller Freudigkeit des Herzens zu fevern. Habe also schon heuste frühe Wilton's Paradise regained gelesen, mit vieler Andacht, so daß ich jeht auch, wie der Dichter, diese Keine, unansehnliche Erscheinung von helbengedickt seinem Riesenwerke, wie die Hutte dem Palast der Fern vorziehe. Habe viel Wuth gefaßt, mein 29tes Interces lare Jahr zu beginnen, und da man ganz natürlich sedann in frühere und spätere Scenen seines Lebens wendert, so habe ich nicht umbin gekonnt, noch an diesem Briese zu schreiben, und Ihnen zu sagen, daß, da übers morgen der Ihrige einfällt, ich mir die Freyheit nehmen werbe, ihn noch einmal zu ferern.

Der alte Kitter Rosenkreng soll hoffentlich noch ein mal wieber aufwachen, Palinobie fingen, unb, mit neuer. Daut umgeben, segnen flatt zu fluchen.

Sie haben Recht, mein lieber h., alle Schepfame beit ift vom A. wie Fleischesluft, Augenluft und hoffen tiges Wesen. Aber wie tief kann man in all bas Jens hineingerathen, ohne bas man weis wie?

Berreifen Sie biefen Brief ober ftrafen Sie Un, feines Ungufammenhanges wegen, mit Fener, und go hien Wie fich, atter Fannus, Pan und Catpr, Sprem heerbe, Bett und Wiege wohl.

### 189. X n berber.

. Ronigsberg ben 6. Dct. 1772.

Mein bester Derder, Ich habe Ihren Brief halten vom ten August bis zum lehten, aber estern nicht Zeit gehabt ihn recht zu lesen, bis ente Worgens zu meinem Frühstück; unterdessen ar mir die Ankunft Ihres Besuches desto rühnder, da ich eben meine erste und vielleicht hte Arbeit aussertigte, die ich keinem andern is Ihnen zuzueignen wußte. Sobald sie aus er Presse kommt, wohin sie gegangen, wird is erste Exemplar in Ihre Arme sliegen. Um ise lüstern und Ihnen den Rund recht wässe. giens sleißig von mir träumen, lesen Sie hier ie Ausschrift.

Philologische

Einfalle und 3weifel

áber

eine akabemische Preisschrift,

901. CXX. 4.

Gin

Fragment

port

Seten Joh Georg Samann denannt

Magus in Rorben hausfäßig am alten Graben Nro. 758-

ąu

Ronigeberg in Preuffen.

1772

in Beinmonat,

Wer mich also suchen will, ber kann mich jest finden. Ich vergebe es Ihnen sehr gern, daß Sie sich auch eine gelehrte hand zulegen; aber mir nicht zu melden, wohin ich meine Antwort richten soll, und wo Sie leben, als wenn Sie in ganz Europa oder im Norden schon so bekannt wären, als Sie vermuthlich in Deutschland bereits sehn muffen! Sehen Sie, liebster Freund, warum ich den Hrn. Prediger Eberhard, den Sie ans der neuesten Apologie des Sofrates tennen werden, ersuchen muß, diese Einlage citissime zu befördern.

Ich kann es Ihnen nicht genng sagen, wie berglich ich mich barüber gefreut, baß Sie just berjenige Freund find, ber meine Ivee erfatt und an bem mein Derz einen angemeffenen Segenstand findet. Wenn wir einander an Schicksalen ahnlich sind, besto mehr Uebereinsstimmung für unsere Gesinnungen. Alles was mir Ihr Brief sagte über unser Wisverstandnis oder vielmehr bes Publicums seines, das sich, leider oder Gott Lob, wie mans nehmen will, nicht mehr selbst versieht, und die glack lichste Zeit zur Wenschenssscher ist, hatte meine Seele anticipirt, und

AN Fehd' hat nun ein Ende. Salleluja!
Ich lache jest felbst über meinen fofrathichen Gram, daß ein Jüngling wie Derbet

schwach genug sewn sollte, ben schönen Geistern bes Jahrhunderts und ihrem bon ton nachzuhuten. Meine Freude ist aber jest eben so innig, wie St. Paulus seine, da er sich über die Corinther umsonst betrübt hatte. Wir wollen uns beide im Apoll aufmuntern, uusern Lauf mit Freuden zu vollenden und darin nicht mude zu werden.

Ich lese keine Zeitungen mehr, so wenig gelehrte als politische, und habe mich jest, so gut als verschworen, ju irgend einer mehr meine Feber zu entweihen. Es hieß, daß Sie Bepträge zur Allg. deutschen Bibliothek schieften. Ik das wahr? In dem Falle möchte ich sie vielleicht ansehen. Beantworten Sie mir diese Frage so gewissenhaft, als ich Nachricht von Ihrem Aufenthalte erwarte, und Ihrem rechten Charafter, in dem Sie stehen.

Ich habe dieses Jahr, auf meine ros gestas, wie Sie scherzen, zu kommen, die Bololuft gehabt, auf meine alten Tage, des Cerbantes Meisterstück in konte und den Maitro Rabelais cum commentario perpètuo des le Duchat zu lesen, den ich eben so viel Mühe gehabt, dier zu Lande aufzutreiben, als Sie Ihre Resiquien zur Legende des menschlichen Beschlechts, die mir endlich solche der Kriegstath Schessner, unser Dichter à la Grecourt, aus der Bibliother eines hiesigen Landedelmanns

verschaffte. Meine Krenzzüge gegen ben schen Sieger find bas lette, womit ich Jahr zu fronen und unsere Freundschaft ewigen hoffe. Mein herber, gieb ihnen und Wein — mir aber kein Denkm Stein. Exegi . . . .

Da haben Sie, befter Freund, Anfan Enbe. Die Mittelplage laffen fich nicht noch suchen, ungeachtet fie frenlich gefud ben muffen und alebann fich von felbst merben. Sie feben, bag Ihr Schuler eit fter in Untithesen ift, die er gern in 3 taten verwandeln mochte, aber ohne t gebra des Rabbi Marcus Levi, eines lers bon Rant, bem ich gestern Ihren babe beftellen laffen, ben Gelegenheit ein bratenen Safen, ben ich gestern Aben bem Sohne bes Polizendirectors von B Philippi, und einem feiner Mitfchuler im lifden verzehrte, bavon letterer mir bei fen jum Gefdent gemacht batte. Unffa: Relds ging ber Rame bes pythischen S sub rosa herum.

Ich bin seit 1767 Secretaire-tradi ben der hiesigen Accise, und Zolldirection mit 16 Athr. monatlich an, brachte es mit Muhe zu 30 Athlr. Gehalt. Jest bin i 25 reducirt. Ich will aber wie Simson st und mich an den Philistern der Arithma politique rachen. Ich habe 1770 ein altes Daus um 1400 Rthir. gefauft, das mir mein Freund und Berleger Ranter jum Sans souci ausgestickt hat. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die, wie der Apostel Paulus seine Philipper nennt, meine Freude und meine Rrone find, und die ich Ihnen vermachen will — dignissimol damit Sie selbige erziehen, ernähren und fleiden können, werden Sie — mit Gottes Pusse Ihr Baterland und Ihren Pan wiedersehen von Angesicht zu Angesicht — verjüngt, mit einer neuen Haut umgeben, wie Sie es wünschen, und ich glaube.

190. An J. A. Cherharb.

Ronigsberg ben 7ten October 1772.

Burdigfter Freund, Ich habe vorgestern endlich einen Brief von herder erhalten, da ich eben mitten in der Arbeit war. Der ehrliche Mann hat an seinem Folianten von Brief vom ten bis zum 25ten August, seinem Geburtstage, geschrieben. Da er aber, wie alle schöne Geister, ein wenig Etourderie oder Zerstreung, ich mag nicht sagen, Unbesonnenheit besith, so hat er den Ort seines Ausenthalts vergessen, weil er, wie ich ihm selbst geschrieben, vermuthlich zum Vorans sieht, daß er im Rorden oder in ganz Europa so bekannt ist als

in Deutschland, wo jedermann, wie er flag mit Kingern auf ihn zeigt, als wenn man f gen wollte: Hic est - der icone Junge bi Socrates, der den Preis davon gestoblen, m feinen Bater, ben alten Kaunus, nicht einm mit einem Eremplar bebacht. Er hat mir al feine Gunden ine Ohr gebeichtet, und ber Si rophant wird ihn öffentlich abfolviren por be Augen und Ohren des gangen Bolfs, bas Ame fagen und erfahren moge, baß es noch Drie fter giebt, und damit die hofprediger bi Salomons im Norden lernen mogen, nid mehr Baffer, wie ber Engel ber Gemeinte; Laodicea, fondern Blut und Reuer ju fcbreiber wie der Prophet Elias. 3ch muß hier ichließer um auf meinem Bureau wie ein Gefpenft ; erfcbeinen. -

Weil mein treuer Arbeiter und Gehülfe he ber — ich habe mich von dem mußigen Mark meines Bureau fortgestohlen, wie Sie sehenmir meldet, daß er mit hrn. Nicolai in ein ger Berbindung steht, so werden Sie leid burch einen andern Umschlag das Röthige u Beförderung gegenwärtiger Einlage ersehen. J hatte Sie gern dieser Commission überhoben wenn ich nicht das große Zutrauen zu Ihm hatte. Ich habe ihm geschrieben, durch west Borsorge er diese Einlage erhält, und Sie we ben mich nicht auf die Antwort warten lasse vo nein Brief citissime bestellt worden, und vo fich der einzige Freund meiner sofratischen Beele aufhalt, und auf welchem Rosenselbe der Dornenhugel er jest weidet, damit ich hn ohne Zeugen umarmen kann.

191. Un herber.

Ronigeberg ben 13ten 3an. 1773.

3ch habe heute Ihren legten Brief vom aten D. DR. erhalten, da ich eben vor Berdruß und langer Beile den Anfang gemacht, meinen aleen Platon von neuem zu lefen, aber nicht weieter als bis auf den Anfang gefommen bin.

Ihr freundschaftliches Andenken, liebster herder, ift meiner lampe Del. Es wurde mir lieb zewesen seyn, wenn Sie mir den Empfang meiner Untwort bis auf das Datum bestimmt hatten. Rein ganzer Einfall durch Einschluß als Ihr Liebjaber zu schreiben, war eine bloße Chicane, um mich an den Philistern rachen zu können.

Eine Beplage zu ben Denkwurdigleiten bes fel. Sofrates, bon einem Beiftlichen in Schwaben ift bereits zu Ende bes Novembers abgegangen, um in Schwabisch-halle gedruckt zu werden. Es sollte noch malten Jahre fertig fenn; man weiß hier aber wich nicht eine lebendige Splbe von dem Schickale dieser kleinen handschrift, der es vermuthich wie dem ersten Theile gehen wird.

balb ich etwas bavon erfahren werbe, un Rind zur Welt gebracht fenn wird, werl gleich für Ihre Neugierde forgen.

Ich habe seit bren Monaten selbst in Buste gelebt und in einer Entsernung ber wie ein unreines judisches Weib. Bert Sie mir also nicht, wenn mein Brief Empfindungen des Widerwillens und der friedenheit athmet. Bielleicht ist unsere Fischaft hierin sympathetischer, als von irgend andern Seite. Mein einziger Freund unt tranter ist unser jehiger dritter hofpret Lindner, der jeht im Vorschlage zu Buch Stelle ist. Dieser ist plohlich den 4ten i gestorben.

Hoffentlich werden Sie das tolleste gramm: Selbstgespräch eines Un eher erhalten. Ich bin aber so unglünmit Leuten zu thun zu haben, die kein Gaber desto mehr Wahn besten; und wer auf Anieen siehte um ein Paar Zeilen, halte ich doch nichts als Sturm und Unter im ästhetischen Verstande. Die sown wird also auch den Ausgang dieser! übernehmen.

Ich hoffe, bak Sie für meinen Profp weber erfchreden noch errothen, wie jener Philosoph über ben Geschmack Efels, vor Lachen berften werben. Ich b aber, daß der Scherz so naiv gerathen wird, daß die Aunstrichter sich wie die Wögel an den gemalten Weintrauben vergassen werden, falls er ihnen nicht zu hoch ist, d. h. bitter in der Sprache der Füchse. Auch Ihre Erklärung eines Bidermannes und Freundes erwarte ich hierüber, folglich mehr als ein Recepisse. Ich exponire Sie nicht so viel als mich selbst, und Sie sind so gut gedeckt, als ich für meine eigene Paut sorge. Weil Sie ein Pothagerder geworden sind, so spielen Sie Ihre Rolle eines olympischen Zuschauers, die Sie es Ihrer Wühe werth sinden.

Außer dem fool of quality by Mr. Brooke, von dem ich nur erst zwey Theile im Originale gelesen, den Sie aber in der Landbibliothek zersett und verstümmelt sinden können, hat mich kein Buch so erquickt, als Ihr Thunkmann, den ich vorigen Sonntag verschlang und mir sogleich angeschafft habe. Ich verstehe nichts von dem Jache; aber der Geist des Mannes entzückt mich, so wie mir Schlözer's Styl und Ton immer widerstanden hat, non possum dicere, quare? Busching hat durch die herausgabe dieses kleinen Phanomens, wie es Kant nennt, in meinen Augen seine Sund de main de maitre ausgeschnt.

Dad hemsterbuis Schriften bin ich im-

mer taftern gewesen. Diberot's moralische Beifuche haben mir wie ein alt Stud Rindfleisch geschmedt, ober wie ein zäher Elendsbraten; für den weder meine Zähne noch mein Ragen gemacht find.

Ich habe über Ihren anti-newtonischen Gefchmack in der Optik herzlich gelacht, weil er mit meinen Grillen eine Alehnlichkeit hat. Ich bin immer der Mennung gewesen, daß daß ganze kanonische System von Thorn auf optischen Illusionen hauptsächlich beruhe, und denke noch eine Revolution zu erleben. Ich erwartete etwas von einem system du mondez und es war ein bloker Auszug des Lambert, der fühn in die Wolken baut, und den Grund von Fels aberglaubig voraussetzt.

Des Michaelis mofaisches Recht ift ein febr unterhaltendes und nubliches Werk. Seine Bibliothef ift das einzige Journal, das ich seibst halte und mit rechter Wolluft lefe.

Um heimzukommen auf unsere platonischen Legenden, so habe ich heute noch mit einem merklichen Ruten gelesen: par neunberatur ibm merklichen Ruten gelesen: par neunberatur ibm von ir re neund Jew. Ift dieß nicht ziemlich dem mosaischen Tagwerke ähnlich? Origines — war ein kleiner Bersuch, ben ich nach den so kratischen Denkrourdigkeiten schreiben wollte. Ich weiß aber nichts mehr davon. Der Puth, davon zu schreiben, ift mir ganz entfallen

aber die Ibee liegt mir noch immer im Gemuthe. Ich endigte den Thunmann mit dem
Gedanken, daß fich noch unendlich vieles entjiffern ließe, wenn wir nicht aur um pecua wären, die mit durchlöcherten Rinnen fürlieh nehmen. In Riga habe ich einen halben Bogen über die Genefis aufgesest, den ich immer bedaure, verloren zu haben, so wenigauch daran gewesen senn-mag; weil er wenigkens zum Faden meines damaligen Fluges dienen könnte. Ich glaube, daß nichts in unserer Seele verloren geht, so wenig als vor Gott; gleichwohl scheint es mir, daß wir gewißer Gedanken nur einmal in unserem Leben fähig find.

Diefes Thema liegt mir also ebenso ftark am Bergen, als Ihr guter Rame ben ber Rachmelt. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen Ihr Damon sagt; aber laffen Sie sich Zeit, fertig zu werben, und erlanben Sie mir, wenigstens Ihr Gottscheb zu fenn.

Lucero bas alte Jahr beschoffen. Eine Defos nomie, ein Sauerteig lauft durch alle Aesenna bis ju ihrer Bollendung. Beisheit ift Geful bas Gefuhl eines Baters und eines Rinde

Erfülen Sie Ihr Versprechen. Ich habe al Antorschaft bennahe entsagt, und will mit ein Farce aufhören; besto brauchbarer hoffe ich i durch zu Ihren Absichten zu werden. Biellei wird die Lesung Ihres Wertes die lodern Asche ben mir ausweden, und ich werde Ihn meine Zweisel und Einfälle in der Stille mtheilen, um selbige, so gut Sie können, unben und anzuwenden.

Glauben Sie mir, liebster Freund, b Ihr Thema gludlich gewählt ift und immer i großes Feld für einen nachforschenden Seift blei geseht, daß man auch der Einbildungstraft t neben die Zügel ließe, aber ohne den Seh sam, die Analogie des Glaubens daben zu d leugnen.

Ich schließe auf hente, ohne zu wiffer wann dieser Brief abgehen wird, ber viellei so lang und alt als Ihr erster werden kar Sute Racht. Er nearrun, w diagun, Ralem!

Den 24. 36m

Es lebe ber Ronig! Und jeber exuliren Preuffe fage: Amen! Amen!

36 bin gestern in meinem Plato ben Sigias ju Ende gefommen; aber Gott weiß a besten, wie ich die Zeit über gelebt. Das habe ich diesen Brief weder fortfegen noch s

machen können. Bielleicht kommt ihm bas Selbstgesprach jubor, bas ich mit letter Post erhalten. Db es an seine Behörde zu rechter Zeit gekommen, weiß ich nicht. Melben Sie mir ben Tag bes Empfangs und schreiben Sie mir Jhres herzens Gebanken als ein Rachbar mit Rath — aber nicht als ein falscher Preusse noch beutscher Wittellel, ber in ber Rachbarschaft von Westphalen lebt, wie ich von Jommern.

٢

ĸ.

, 7

5

Ė

r

í

ŧ

Die Zeit bekehre uns alle, und eine beffere rechtfertige den König und die Unterthanen fetnes Reiches, fie sepen nahe oder fern!

## Bon Berben

Den 9. Marg 1773.

Seftern spat bekomme ich Ihr Selbstgespräch, lies ber D., und ich schiede, weil die Post von hier schon weg war, einen Expressen nach Minden mit diesem Briefe. Receptise und Stelle aus dem — hämischen kann ich's nicht nennen, aber composéen — Briefe Ihres M. Co-lius ist daben die Hauptsache. —

Absalon und das Weib von Ahetoa ist das einzige, was bicht vor meiner Ahur liegt. Ihre gute, ehrliche, freundschaftliche und, mit Schande sage ich's, patriotissiche Absücht ist außer Iweisels; auch wie die Absücht aussgeführt, wenigstens ausgedrückt worden, kann mich noch nicht irren, well ich noch von der lateinische deutschen

Urfdrift nichts als burd ben Spiegel Brn. Ricolal's gefeben; aber, liebfter D., wie? und mas es auch fen? Wiffen Sie, wie mich bie Sache grange? Db id Luft ober Unluft habe, außer meiner allenfalls geiftlichen, noch irgend eine andere Figur zu machen? Db ich frank soffice Atabemien u. bal. wunfche, lobe, liebe, ober baffe, perachte und aus ber Welt verwunfche? - Und wenn bas alles wenig ausmacht, weil es bloß mich betrifft, habe ich feine Bemeine; bie ich fconen, feine Collegen, bie ich bermeiben, teine Pflichten, bie ich weber mit Beruchten noch Pratenfionen, zu benen ich auch nur ben Ramen bergabe, entweihen muß? Wie, wenn ich auf bem lieben Canbe, wo von bem allem niemand in meiner Beerbe wußte, ober ein Bort verftanbe - aber ift nicht Noab, ber Cohn Beruja, eben unmittelbar vor und neben Ihrem Freunde? Sind alle Menschenzungen, bie fcmaben, auch an Menfchentopfen, bie benten? Und mer weiß es mehr, als Dien Dan Doam, baf ein Geiftlicher boch gewiß nicht blog Demb und engen Leibrock, fonbern que weite Bulle brauchet, fich zu beden, und mo nicht breiter, boch unfichtbarer zu erscheinen, als er ift? Uebers bem, ift bieg nicht eben bie Beit meiner Rrifis, bennabe mochte ich fagen, aufe Leben? In bivio, trivio constitutus, wie Rnabe Berfules, ober gar in ber Buffe ber vierzig Tage.

Was ich mit all bem will, weiß ich felbft nicht. Ihnen Rath geben, Warnung geben, Aufmunterung geden? Gines so wenig, als zweites und brittes. Ma auszulassen bitten, flehen und befehlen? auch nicht; benn wie gesagt, noch sehe ich nichts als in Ricolais Laternes und wenn ich's auch thate, wurden Sie mir solgen? — Also frenlich nichts, als tecum loquere, to auch, tibs obtempera — nur schonen Sie Ihren Freund! Seine kleine Provinciallage und Krisse! Sein Umr! Schonen Sie's, liebster P., nach allen Dimens sionen und Inversionen der Methode, des Zwecks, der Mittel!

Ich habe nach Ihrer Schrift gebürftet, und Tag und Racht geträumt — und ben Magus gescholten in meinem herzen, daß er selbst in Wegen und Bestellungen solche trause, anomalische, allegorische Figuren liebt, wo doch Er nur allein das Ganze übersieht und sich benett, bey Kllen aber, die bloß ihr Enden von Gränzlinie vor der werthen Nase haben, nie die gedachte Wirkung erreicht wird. Alles das vom Anfange des Februars an, da ich Ihren Brief besam und harrete. — und siehe da, kommt boch nur Ein Schatten; und dazu ein Schatzten, vor dem ich tremula anus selbst zittere. Kann ich benn nicht das Stück, ehe es gedruckt wird, zu sehen des Kommen? Da es doch schon die Coelii etc. (welche Kette hängt nicht an diesem ze.!) gesehen haben? Ein guten Sinsall, liebster G., Königsberg ist ja so nabe!

Aber falls bas alles in vanum et irritum mare, iconet felbft Gurer wenigstens, mein herr und greund !

buf man euch nicht ein Prytaneum gebe, bas schon ge zweifelsohne errichtet ift, und bas viele große besessen und bewohnt haben. Ich muß schließen, lie h., und bitte biesen ganzen Brief in die Praco Ihres hiden Frog zu schließen, mich ferner zu tie und, wenn Sie auch allen meinen Rath verschmäthn wenigstens zu überlegen.

192. An herber. Ronigeberg ben 20. Marg 1

Ich freue mich, daß Sie in Ihren D tel und Kragen so verliebt sind. Sehen meine Muse nicht für Potiphars Beib an Wo fange ich an, wo höre ich aus? — erhielt eben auf dem Bette, wo ich meine I tagsruhe hielt, Ihren Brief, liebster Der Bun Gott Lob, daß Sie einmal das Sel gespräch erhalten haben, und daß M. Ed der Mann ist, dem Sie diese Verbindlich baben. —

Sa! Sa! die frausen, anomalischen, a gorischen Figuren find mir jum Element worden, ohne das ich weder athmen noch d fen kann. Da Sie mich für Potiphars Ansiehen, warum soll ich nicht unseren rot schen Correspondenten mit Jael's Weib z gleichen? Milch gab sie, da er Wasser forder und Butter brachte siedar in einer herrlichen Sche. — Ihnen dürstete, hochwohlwürdiger Frem

nach bem mafferigen Selbfigesprach, und, febe, Sie erhalten zugleich eine fette Antwort, nebst einem Ragel und einem Schmiebehammer, der Ihnen ein fleines hauptweh zugezogen.

Mein lieber herber, Sie beleidigen bie Freundschaft burch nichts so sehr in meinen Augen, als durch das Geheimniß, das Sie mir von dem Namen und dem Bilde Ihrer Liebe machen. Wie heißt das poetische Madchen, das Sie gefesselt? Ift ihr Name ein Geheimniß? und ihr Stand, und ihr Auge, und die Farbe ihrer haare, und alle die taufend Rleinigkeiten, die den himmel auf Erden im herzen eines glucklichen Liebhabers schaffen?

Waren Sie vier Wochen eher mit Iherem Gesuch gekommen, so ware ich vielleicht schwach genug gewesen, Sie zum Depositar meines verbeckten Gerichts zu machen — aber unter Bedingungen, die Sie mancher Versuchung des Fleisches ausgesetzt haben würden, deren Sie gegenwärtig aller überhoben sehn sonnen. Wein Manustript ist aber nicht so verklärter Natur, daß es an zwey Orten zugleich deponirt senn fann. Meines Wissens giebt es gegenwärtig nicht mehr als ein ein zie ges Exemplar auf der Welt; und alles Seräthe dazu habe ich eigenhändig verbrannt. Sorgen Sie nicht; die Coelii und die ganze

Rette, von ber Sie traumen, haben nichts ge lefen und wiffen von nichts.

Folgendes ift vermuthlich mein letter Bei trag ju unferer gelehrten und politischen Bei tung. hier haben Sie alles, was in dieser Jahre von meiner hand ift.

Nro. 14. Montag den 15. Febr. 1773.

Diese zwen Bogen find, wie es heift, gebruckt i ber Unterwelt mit D. Fauftens eigener han und unter seinem Mantel; enthalten außer ben was ihre Aufschrift anzeigt, bas Concept vo bem Briefe eines Chinesers, ber sich Mien-Mar hoam nennt, an einen beruhmten Berlegt in B.

Nro. 21. Donnerstag den 11. Marz.

An ben Magum in Rorben hausfäßig at alten Graben zu Ronigsberg.

Diefes ift eine Antwort bes M. Collus Serotinus a ben Chinefer Mien : Man : hoam, und toftel als eine panbichrift, bie NB. teineswegs gebrud ift, einen Dimpf.

Daß ich Ihre gartliche Bitte, gefcont p fenn, jum voraus erfult habe, befennen Si felbft, weil in bem gangen Dinge nichts ab eine einzige franfe, anomalische, allege rifche Figur por Ihre Thur gelegt worben, ohne daß dadurch weder Ihrer Gemeinde, noch — (Freund, ichreiben Sie mir mit erster Post ihren Namen, oder es fommt zum Brude) das geringste Scandal zuwachfen fann.

Ihre Provincial. Lage, Ihre Rrifis, Ihr Umt find freylich noch große Problemata für mich. Ich werbe alle meine Magie aufbieten, um im Lande der Schatten nicht anzustoffen.

Die M. Coelii muffen entweber ihres Sandwerts gugner ober Propheten feun, bas fle mir folche ungeheure Projecte anbichten von benen ich eben fo wenig weiß, als jener Theaterheld von feiner poetifchen Aber, ober vielmehr profaischen Starfe. Unterbeffen ift es mir lieb, bag bas icandliche Capitel bom Da. triotismus nicht aus Ihrer driftlichen Moral gang befect ju fenn icheint. Eben bas Drptaneum, womit Gie mir broben, muniche ich mir, wenn es nicht anders fenn fann. - Der innere ober unfichtbare Theil meiner fleinen Antoricaft mochte wohl immer ber herrlichfte bleiben, und mich wegen aller ber fleinen Uns gemachlichkeiten, benen die Außenseite noch ausgefest fenn mochte, troften und belohnen.

Haben Sie fich auch schon aus der histoire philosophique et politique des indischen Sanbels erbaut? Sie ift bes Gallerie Malers Kapnal murbig, und sieht ihm abnlich; besombaman's Schiffen, V. Ib.

bere, wenn Sie bom britten Banbe anfan wie ber Autor feine Aubeit bamit angefat ju haben icheint.

Lesen Sie ja Klinkers Reisen. Ich be meines herzens Freude an diesem B gehabt, mitten unter einem Fluffieber ftarken Schnupfen. Die Borrede und die ten haben mich an Ihren Claudius erinne

Ich banke Ihnen nochmals, liebster ber, für die Copie des serotinischen Brie nachdem ich ihn noch einmal gelesen. sehlen alle mannigsaltiglich, und diese De glauben sich nie in ihrer Politist zu verrech Sepn Sie ruhig, besuchen Sie öster den Magum in Norden. Buckeburg und Kon berg sind ohnedies Gränznachbarn. Leben wohl, träumen Sie von Ihrem Nädd und eben so sanst den

Ihrem Samani

193. An Friebrich Ricolai gu Berlin Ronigeberg ben 7. 3un. 1

Ein ftarfes Flussieber, bas endlich in breptägiges ausschling — vapeurs, gleich Wolfen, die nach dem Regen wiederkommer meine lectiones cursoriae im Zenophon, mit ich Gott Lob vorige Woche fertig get den bin — und mancherlen Kleinigkeiten n haben mich bisher verhindert, Ihnen an 1

ben, daß ich ben sten Mai bas angenehme Andenfen Ihrer Freundschaft und Aufmerksamfeit nebft Dero Zuschrift vom abten April mit viel Bergnugen erhalten habe.

Den D. Sebalbus babe ich icon zwenmal gelefen, und gegenwartig einem Freunde gelieben, bin alfo sine libro nad bem Sprud. wort, and überhaupt der alten mufifalischen Regel noch tren, mit bem Ende ben Con bes ganien Studes abiumarten Der poetifche Era findungsgeift bes Berausgebers ichimmert ben ber fluffigen Simplicitat bes biftorifden und recitatibifchen Style nur befto ftarfer in bie Mugen. 36 zweifle nicht nur, fondern bin Stod . und Damm . unglaubig an alle bie gefdriebenen Urfunben, auf bie Sie Ro mit einer fo ehrlichen Diene bezieben. Mis ein Mann von Ginfluß und Volitif merben Sie lanaft bie Worficht gebraucht baben, ben Berrn bon Thummel ju bestechen, um nichts von ben Ramilien. Gebeimniffen ber Bilbelmine zu verrathen, die niemand beffer als er wiffen fann. Ja, wenn fic auch ber Geift ber verflarten Bilbelmine burch Beschwörungen und voces sacras berguf ober berunter locken ließe, fo wurde boch ber bloke eiferne, bithprambifche Rame von Rrau Magister Rothankerin ibre electrifde Ericeinung berichenden. Sed vetant leges Jovis.

Wie ist es in aller Welt möglich, baß che und folche Mennungen in dem herzen nes so durchtriebenen Erufianers und Ben liften, als Ihr M. Sebaldus den Docum ten zufolge gewesen seyn soll, haben wur; können?

Ich will aber, Sochstuchrender hert, Freundschaft fidem implicitam jedem Berda vorziehen, daß Sie und irgend eine Ue sehnng von Mémoires pour servir à l'histe courante de l'Allemagne littéraire unterges ben baben.

Das erste Mesbuch, wornach ich gre werde, wird wohl der spstematische und be te Abt aus Westphalen senn. Gott gebe, er alle Landsleute des Mien. Man. Doam den Pranger stellen moge! Sie haben mit rem heiligen Confucius manchen weisen E paer geafft und ihm eine Nase gedreht. Recherches über die Americaner haben i mehr gesigelt, als mich die Vorlesungen ji blinden Engländers über die Optis würder Erstaunen gesett haben.

Sie werden feine Zeile mehr bon mit hen bis nach Empfang bes zweiten The Ihres Sebalbus. 94. In ben Buchanbler Sing in Mietau. Ronigsberg ben 19ten Jul. 1773.

— Ich habe vorige Woche die Oben und irtem posticam mit ihren 14 Commentatoren zu inde gebracht, und mache eine kleine Paufe, m mit den Germonen und Epifieln fortzusieren. Machen Sie doch, daß ich den Bentspfcen horaz bekomme. Wenigstens will ich ie Ehre haben, der einzige in Königsberg zu pn, der diesen Autor ausstündirt. —

## Bon Berber.

Budeburg ben 21. Jul. 1773.

Ich bin Ihnen, liebster hamann, einen Brief foulg, ber aber jest nichts enthalten foll, ale, baß ich
be, gesund und frob, und Selban ber bin. Carone Flachsland, jest mit Ehren zu melben, herber, ift
er Rame meines Weibchens; und was übriges Erfunigen betrifft, können Sie, mein alter, lieber Pan, leicht
meen, bas bas alles nicht fo leicht zu sagen.

Blauaugig wie bas himmelszelt,

Ein fcmmebenber Engel auf biefer Belt,
nb wie bas weiter heißen mußte; aber Sie wiffen,
intennach macht man teine Berfe; ba fingt man bie
origen ab; und alfo lebe ich, wenn alles um uns ec.
dare, wie es fenn follte, engelfroh und frohlich. Daben
uch vom Anfange unferer Bekanntschaft so viel liebes
treuz gleich beibe gemeinschaftlich erbulbet, baß, wie ich

glaube und hoffe, ber liebe Gott uns herglich lieb feben wirb.

Und wie nun mit Ihnen, mein lieber Alter! mit hab' und Gut, Ader, Wieh u. f. w. am alten Graben! Ihr letter Brief war in vielem hieroglyphe, und is ich mir über nichts ben Kopf gerbrechen mag, was fich felbst aufzuklären Luft hat, so habe ich ihnimelnin Frau, die Sie fehr schäht, vorgelesen, und überlaffe bas Uebrige Ihrem weiteren Guthefinden.

Und mit Ihrer Autorfchaft? Ich bitte nochmets, laffen Gie mich jest ruben ; ich habe es fo fehr nottis

Die meinige ftodt noch immer, wird aber balb befte mehr losbrechen. Saben Sie "von beutscher Art und Aunst" angesehen? es ist auch etwas von mir barin, aber alt, auf ber Reise geschrieben und taum ber Rebe werth.

Leben Sie wohl, mein lieber D., und erfreuen Sie mich balb mit einem Briefe. Ich lese jest nur um mich zu argern und auf die liebe Theologie zu findiem. Daben Sie Wood gelesen? Er ist ein feiner heer, und das ist, glaube ich, alles. Ihre Beplage aber zum st ligen Sotrates hat mir Leib und Seele erquickt. If Genius barin ist nicht mehr Flamme, aber Wind bei herrn; sehr durchziehendes Sausen.

' 195. An Serber, Ronigeherg ben 19. Aug, 1773.

Liebker Confiforialrath und Freund Berber, d bin Ihnen auf Ihre Danssachfichen Anitlberfe und Ihr lettes, einseitiges Quartblatte en Untworten fouldig, bie ich beute verbitten us, weil es mir an Zeit und Ropf baju fehlt. Br Entidlug an beiratben und Ihre Bufriedentit mit ber Ausführung bat mir viel Freude geacht. Freplich merbe ich wohl nunmehr an ein aber Teftament benfen muffen, und mein fleier Sans Dichael wird fich auf feinen ihm jubachten Bflegvater wenig Rechnung mehr mas en tonnen. Unterbeffen, mas will biefe feble folagene Doffnung gegen fo viele andere fagen, e alle burch die Babl ber gewesenen Due. ladeland jur gegenwättigen gran E. Rathin erber entstanden fenn magen? - 9th will aber le meine Gludwanfche bis ju einer perfonlien Umarmung aufbeben, die unter Die fußeen Eranme im Paradiefe meiner Thorbeiten thort.

Der Hauptgrund biefes Briefes bezieht fich uf eine instandige Bitte bes Lotteriedirectors, weines Gevatters und alten Berlegers, der sehr erne zur Ehre unseres Baterlandes Sie zu eiem fleinen Beptrage zu seiner gelehrten Beiung, und, woran ihm noch mehr gelegen, zu iner Wochenschrift ausmuntern möchte. Er verfpricht, erfenntlich und frebgebig bafür zu fenn Ich fann ihm bas Zengniß geben, baß ich ihn unter brey Berlegern bas Beste gönne, und baf er gulben ift, wenn ich die übrigen für ärger ab Bley schelten muß.

Bor einer Stunde habe ich die Nachricht ge bort, bag ber Laienbruder gestern oder heute nad Betersburg durchgegangen, ohne sich imm feb Geschöpf, den Magum in Ngrben, befammer zu haben. Noch bin ich nicht gewiß, ob iche ihm verdenken oder übersehen soll-

Ich glaube, liebster Freund, daß Sie. A Diesem Briefe werden ansehen können, wie feh mein Kopfimit Grundeis geht. Doch will in Ihre heurige Rube nicht floren mit meine Brillen,

Die fliegenben Blatter von deutscher Art un Kunft haben mich, wider alle meine gegenwärt ge Semohnheit, eine halbe Nacht gefoset. Et was nur pon Ihnen darin? Ich menne, da meiste mare von Ihrer hand. Melden Sie wi doch, was Ihnen und jedem darin gehört. Da Stuck von deutscher Banart schien mir auchgan in Ihrem Styl zu seyn,

Wiffen Sie nicht den G. im beutschen Met eur? Er hat mich ben Bater der nenen Kunft lenen genannt. Der Borwurf wegen Schnorft past zum Gegenstande. Ben Ihrer neuen Au forschaft halte ich aber eine Berleugnung Ihre Styls für eine wesentliche Bebingung, Ihre Absicht zu erreichen. Ihr Gegensat eines Urzetes, ber selbst Dulfe nothig hat, macht mich nicht besorgt. Sie können Ihre dithprambliche Schreibart vielleicht ziemlich entschuldigen und rechtfertigen. Die Bedurfnisse meiner Dunkelbeit werden vielleicht von felbst anfhören. Doch bierüber kunftig mehr.

Desfeld und Lesting haben mir fehr gefcmeichelt, und ersterer hat mich wegen seiner Enthaltsamfeit von aller Consequenzmacheten u. f. w bis zur Bewunderung gerührt.
Es gehört in meinen Angen eine außerordentliche Ueberwindung dazu, sich an den bloßen Buchstaben zu halten, und alle Leidenschaft bem Untersuchung der Wahrheit und Widerlegung bes Jrethums zu verleugnen.

Es ift eine Legende hier, die durch Briefe aus Berlin bestätigt worden, daß der sofratissche Apologist durch ben Schwaben um eine berrliche Pfrande in Charlottenburg gefommen. Seine guten Freunde haben mich zusgleich zu meiner Bernhigung versichert, daß seine Prediger. Gabe sehr mittelmäßig und dara unter sep.

Die lettre perdue d'un sauvage du Nord ift endlich fertig, muß aber die Quarantaine und darnach ihr Schickfal abwarten. Dock nichts mehr von meiner Autorschaft.

## 196. Xn Berber.

Ronigsberg ben 21. Mug. 1773

Liebster Consistorialrath und Freund herber, Dr. Kanter überbrachte mir Ihren letten Brief sine die et consule, da ich eben wegen et ner hypochondrisch politischen Plage, bettlägrig war. Bergeben Sie mir, daß ich heute noch fürzer senn muß, als vorgestern. Ich weiß nicht, was mir fehlt; so ist mir zu Merthe. —

Der Titel zu Alopkock's Subscriptionsversuch hat all mein Blut in Wallung gebracht, nachdem ich das Compliment an mich in seinem Briefe an Hofprediger Lindner gelesen habe. Ich bin der erste gewesen, der unterschrieben und auf Werbung ausgegangen. Die se Ibee ist eines Alopsock wurdig, sie mag von ihm behandelt werden wie sie wolle.

Den Wood hatte ich nach Ourchlanfen ber Borrede juruckgelegt, um ihn ju behalten und ben Gelegenheit ju lefen. Ihr Wink hat mich neugierig gemacht, ihn bis auf die Salfte durchzugehen. Ich habe mehr Aufschluß über bas Original Genie in ihm gefunden, als im ganzen Duff.

Saben fie benn ben D. Sebalbus Rochanter nicht gelefen, baß Sie mir nicht en Bort bon ihm fcbreiben? Bie lacherlich ift me ere Erwartung gewesen! In dem deutschen Bercur ist er angenehm gestriegelt worden, vie natürsich; Mulus mulum. — Der Einfall ift vorlig, daß die Ausschhrung nicht bester, ils ste ist, hat gerathen können. Eine Antwort pro M. Goelio, der sich selbst wideretgt und abstrafen muß.

Wenn der Dere ju Radmonbor kein Proek gemacht werden wird, so giebt es in unerm Jahrhundert kein höllisches Feuer mehrlber kein Amannensts in ganz Worden, der
as glühende Eisen ankassen will. Ich habe
ach Ihren Gegenden geschrieben, und heute
en ziten Tag, umsonst eine Antwort erwaret. Was aus henrich Schröder's, des beühmten Schullehrers mit einem Auge in der
Beißgerber. Sasse, ausserordentlichen Betrachungen über die Orthographie endlich werden
vird, bin ich gar nicht im Stande abzuseen. Soll man ben solchem Hauskrenz nicht
ppochondrisch und melancholisch werden?

Reben meiner Bro. 758 am alten Graen, hat seit acht Tagen bie vetropirte Salgen be vetropirte Salgen be veropirte Salgen be Seehandlungs-Compagnie ihren Sig gesommen. Das Schilb hangt schon aus, und ine Schildwache wird nachste Woche auch ersteinen. O Tempora! Mein Sauschen wird 10hl eine Appertinenz bes Leviathan werden.

Diefen Augenblick ging bie Roste mein fer vorben.

The O Apoll nur fo viel Luft, daß ich schopfen kann. Unter diesen Dithyramben Steroglyphen ift es Zeit, Sie zu umar wied mich Ihnen und Ihrem Carolinch gut ich kann zu empfehlen.

## 197. Xu Berber. ..

Ronigsberg ben 13. Rob

Diesen Augenblick, um 7 Uhr Abends läßt mich Ihr Freund Merk, ber im gi Sturme es fich hat einfallen laffen, vom garten bis nach bem alten Graben eine fahrt zu thun, um ben alten Ziegi pheten im Rorden zu sehen. Nun Goti ihm eine gluckliche Deimkunft nach seiner berge. Ich verlange sein Reisegefährte dem Roßgarten nicht zu seyn; nein, liebei dem Pays de Vaud über Buckeburg, un Frau Consistorialrathin herder kennen zu nen, und ihr mit brittischer Frenheit Lund Stirne zu kuffen.

Nun Sie arbeiten vermuthlich an I Chef d'oeuvre, baß fie Ihrem alten Fr Damanu feit so langer Zeit nicht geschibaben. Es sen ein Mannlein oder ein ! lein, so hoffe ich sein Pathe im Geist zu Em. hochehrwarden werden die Gießfan

die fleine Pflanze nicht vergeffen; und, als ein treuer Arbeiter im Beinberge, fich wend ger um die allgemeine deutsche Bibliothet bestümmern, von der ich das neueste Aupfer unferes Landsmanns gesehen habe, ohne noch den Inhalt gelesen zu haben, der voller here derischer Soldeismen seyn soll.

Ep, liebster Freund, nehmen Sie sich für ben alten henrich Schröder, in der Weißgerbergaffe wohnhaft zu Pisa in Preußen, in Acht, daß er sich nicht in den Sinn kommen läßt, außerordentliche Betrachtungen über die Etymologie und Syntax feiner deutschen Duttersprache zu schreiben. Doch der gute einämgige Epklope sieht zu Ihrem Gluck über die Rechtschung nicht weit hinans.

Formido male

Ne egohic nomen commutem meum et Quintus fiam e Sosia.

Amphitr. I. 1.

Rachdem ich lange genug den Offenfibefrieg gespielt, werde ich wohl andere Bafeen und Magregeln zu meinem Defensib-Plane nehmen muffen. Als ein alter Schachspiester werde ich mir Ihr Nachbar mit Bodact im Nothfalle gewärtig sepn, weil ein Buschaner immer besser fieht, als ein Mitmacher.

Untworten Sie boch unserm alten Schwag in der Posisprache zu reden, der Ihnen I Stillschweigen übel nimmt. Sie kennen dirritabile genus der herren Berleger unse Jahrhunderts.

198. In g. C. von Mofer.

Ronigeberg ben 1. Dec. 177

Em. unterwinde ich mich noch mit eine Brief ju verfolgen, der wenigstens so ve muniftig und bescheiden, sepn wird, Dieselbe auf Ihrer noch im Norden zu vollendende Expedition bis nach Dero heimath zu beleiten und daselbst eine mussige Stunde a zuwarten.

Die Berzweislung und Bestürzung übe ber falschen Rachricht, daß Em. den 27. v. B des Nachts durchgegangen, und die ganz übe raschende und gleichsam mir vom himmel g fallene Frende über Ihre wirkliche Ankunst haben mein bereits überspanntes Rervenst stem dergestalt erschüttert, daß ich von einen halben Wahnstun, (worin ich an nichts als der treuberzigen Laienbruder densen, sein corpudolicti, und seinen deutschen Rationalgeist be be lesen können —) endlich, Gottlob! diesen Worgen glücklich erwacht bin, um drep Bogen seliciter zu kassien, die ich gestern in mewentis, die ich selbst nicht für lucida erkennen

lann, angefangen hatte. So viel wird genng fepn, auch gegenwärtiges ju entschuldigen.

36 bin leiber ! ein unwurdiger Augenzeuge jewefen, wie bodlich Em. am erften Abventeonntag ben preufischen Sabbath burch einen nnerlaubten Schleichhandel mit dem Auswurf inferer Ruften entheiliget haben, aber auch maleich von Dero paffiben Großmuth gegen Die Spisbuberen unferer activen Colporteurs mb Banfrer, wodurch ipso facto aller Geechtigfeit ein Genuge gefdeben. Eros meipes altlutherischen Sturmeifers gegen alle que te Berfe unferer trauteften Moral und Volitif fann ich es nicht bergen, bag ber, wegen eines Kriedensbruchs unferes beiligen Sab. bathe, sollicitus reus in eben berfelben Stunbe einen armen Befessenen bon feinem incarterirten Dag, Groll und Codtfeindschaft gegen alle Excellengen und Rrafte ber Ober - und Unterwelt balb entranbert, und burch ben Unfang biefer Sinnesanderung vielleicht bie Thur feines fanftigen Glude, und eines unanse ibidliden Gelächtere im Olomy über bie verettelte Schadenfrende unferer Boligepmachter etbifnet bat.

Meine beiben Answartungen bezogen fich hanptsächlich auf ein Mfct. in ber Lasche und tinen Sandel in petto, über bie ich mich ohne alle jungfrauliche und foriftftellerifche Scham baftigfeit nunmehro erflaren fann und will.

Em. baben bie Gnabe gehabt an meiner unfichtbaren Autoricaft ben infligsten Untbeil au nehmen, und aus einem mit nachbrudis den Winte barf ich Diefelben unter biejeniges Lefer gablen, beren Bepfall bas Del meinet Lampe werben foll. Ich bin gegenwartig ab fem Unfeben nach mit meinem gangen Offen Av-Blane fertig und verspreche mir weit mebe Leichtigfeit , im Sall ber Doth mich ju befeti biren ober ju rechtfertigen. - Des Gofrates Beruf, die Moral aus dem Diomp auf bit Erbe ju verpflangen, und ein belphisches Drai felfprudlein in praftifchen Augenschein ju fe Ben, fommt mit bem meinigen barin fbeb ein, bag ich ein boberes Beiligthum auf eine analogifche Urt ju entweihen und gemein at maden gefucht, jum gerechten Aergernif um ferer Lugen . Ochan- und Mautpropheten. Ruri alle meine Opuscula machen jufammengenom men ein alcibiabifches Gebaus aus. mann bat fich über bie Façon bes Sages obet Blans aufgehalten, und Riemand an bie de ten Reliquien bes fleinen lutherifden Catedis mus gedacht, beffen Schmad und Rraft affein bem Pabft. und Turfenmord jedes Meons et wachsen ift und bleiben wird.

Der trenherzige Laienbruber hatte mich benden früh errathen, indem er gar zu weit tief sah. Was die Ungezogenheiten bet, die er mir vorwarf, so waren selbige is nicht auf ihn gemünzt, sondern seine smuth, von der ich eben so wenig ein op als er meiner guten Absicht gewesen, eben das Aas des Ablers.

Bie gefagt, bas Mict wat in ber Laides ich brauche es gar nicht mehr, weil ich se Abfichten jum Theil erreicht babe, und t felbiges erreichen fann, wenn es ein trer Wille ift. Es find wenige Blatter. be ben himmels. und Nationalfirich nicht eugnen. Alles ift local und individuel, beißt, fo abstract als moglic, und bas Ding bes Salzes herrscht mit lakonischer Daebigfeit. Das Thema betrifft meine Biten , und einen Unterschied bon 5 Athle-Monate, bie mir von ber arithmetique tique du Siècle, sans rime et sans raison richen worben. Es ift im Grunde nichts als Brouillon, im Beinmonat 72 gefchrieben, fo alt fur mich, bag mir ecfelt es anben. Der trenbergige Laienbruder, wenn ber herr und Staatsminister Zeit bagu , wurde biefe Reliquie, fo wie fie ift, ehmen, bie einzelnen Borte, fo immet en follen, ergangen, und mir ben Geleamann's Schriften V. Ib.

genbeit einer nicht zu eilen notbig babet Depeide ben gangen fleinen casum mit nem consilio medico en gros per en d wieber einbandigen laffen - bloß jum ften meiner funftigen Arbeiten und Luce tionen, wenn Gott meine Augen bagu erbe will. Meine ubrigen Grunde biefes fur Mund eben fo fuße, als fur die Berbanung a mige Buchlein ju unterbrucken, wird vielleich Augenschein jum Theil lebren, wenn mich ne gange Urtheilsfraft nicht verlaffen woruber ich eben fo gerne wunschte verfi Ich wieberhole, bag es nicht! ein Entwurf ift, ben ich weder mehr ant noch ind Reinere bringen laffen fann, ba : unglucklicher Bruder über Jahr und Tag mehr bie Reber fur mich anfest, fondern ne gange Zeit auf bem Bett ober in f Belle gubringt. Genug über bas Biel uni Soult meiner Autoricaft, Die mir toff find als alle Bufalligfeiten berfelben.

Bon bem Mict. in ber Taiche auf Dandel in petto zu kommen, so betrifft ger ben Autor felbst, und zwar in estigi öffentlichen Pranger. Ich traue bem tre zigen Laienbruder so viel christliche Liebe Barmherzigkeit gegen bas Werk seiner Di ben Magum im Rorben, zu, als Rizp Tochter Aia und ber König David na

Sam. XXI. an ben Gebeinen Saul und Jonathan erwiesen Die gange geheime Geschichte ift folgenden Inhalts:

Eine ber feltsamften Leidenschaften, Die fich aus einer Bolle auf Erden fur mich in einen irdifden himmel bermandelt, trieb mich von meiner fruchtlosen Wallfahrt ju einer noch weit fructloferen, nach Curland, und ich mar im Begriff bem wirtfamen und ben mir bor-Buglich lebhaften Grundgefete ber Gelbfic: bal. tung alles aufznopfern. Bor biefer letten Reife batte ich ben frommen und etwas findischen Einfall, mich fur meinen fel. Bater fo tren als moglich abmalen in laffen in puris naturalibus mit einer mir unentbehrlich gewordenen Macht auf meinem von Jugend auf tablen Daupte. Meine treue Samadrnade, die Mutter meiner lieben Rinder, batte Befehl, Diefes Bilb an meine Schlafftelle aufzubangen.

Bep meiner letten heimfunft nach meines sel. Baters Lobe, machte auf bieses Gemalbe ber jetige Lotterie. Director Ranter, als mein doppelter Gebatter, gewaltthätigen Unspruch Dieser treulose Verleger, wie alle feine Brüder, (ohngeachtet ich in meinem Leben mit keinem einzigen im eigentlichen Berfande gehandelt) hat anstatt seines eigenen Schlafkammerchens, wofür ich bestimmt war, mich in seinem Laden, der der größte in ganz Rorben ift, am höchften Balten aufhängen laffen, wo fic alle Welt über, den armen Gamber im hembe mit verbundenem Ropfe aufhält, ohne zu wissen, wie ich dazu gefommen, in der Attitude eines Narren oder Malesicansten in unserm großen Kanterischen Laden aufge bangen zu werden.

Benn Em. aus laienbruberlicher Brabiles tion mir die gnadige Erlaubnis ertheilen mol Ien . mit bem Ranterichen Buchlaben megen bes Magi in elfigie einen Sandel an ichließ fen: fo follen Sie baben nicht fo febr aber bortheilt werden als ben unferm in Bernfteit eingefaßten Infectenfram bisweilen gefcheben mag. Un dem funftigen Schickfal biefes Drie ginale ift nichts gelegen; es febnt fic blet nach feiner Erlofung bon bem biefigen Bran ger, mo es febermann jum Spectafel bangt. Bur ein Duzend preuffische Thaler will ich in einem gang andern Bilbe mit allen Bonrifice libus eines norbischen Dagi prangen, und in gangen Ranterichen Buchlaben foll bon nicht bie Rebe fenn, als von ber munberbaren Me tamorphofe bes hiefigen armen Onnberd in Dembe mit berbundenem Ropf; wenn aan Deutschland fic ausgewundert haben wirb. baß ber Bater bes farfen Agathon und ba wibigen Mufarion auff eine alten Tage ber Co porteur eines fleinen beutiden Mercurs gewob

den. Das Geracht meiner Verjüngung wird an den Gränzen von Europa bis zu den Oheren meiner bosen Catin kommen, die noch nicht aufgehört, die Aspasia, Maintenon und Sevigne meiner Seele zu senn. — Ist fie nicht das erste und einzige Mädchen auf der Welt, das so viel herz gehabt, einen Magum zu lieben, und hoffnung zu einer der reichsten Erbschaften haben soll? — Ja se allein verdient die Mutter meiner lieben, lieben ungezogenen Kinder zu sepn.

Allem diefem, und unendlich mehrerem gut Bolge erwarte von Em. die gnadige Erlaubnis gur Uebermachung des Tafchen. Mfcts. und des Untors in offigio nebst den übrigen Befehlen gur Bolgiehung und gehörigen Beffellung des Aufgedrungenen.

so wie Ew. mich am Morgen dieses ersten Abbents. Sonntags mit allen Ihren Ordensbandern ziemlich ausgeschnt: so kann nicht nuchin Denenseiben im Vertrauen noch zu sa. gen, daß der Anblick des treuberzigen Laienden, daß der Anblick des treuberzigen Laienders in seiner Pelzkappe, mir jenen weidsichen Boas vor Augen malte, "der nicht ruschen konnte, bis ers zum Ende brachte." Sollte diese erste Weisfagung Ihres Magi eintressen, so wird seine Muse, die here von Ladmondor, nicht mehr Mann sondern Mannten beisen.

Gott fegne Ew. mit bem beften Segen Dati meines Briefs und schenke Ihnen Ruhe und Freude jum nenen Jahr im Se Ihrer hohen Familie. Ich ersterbe mit tiefpien und herzlichsten Respect 2c.

199, An g. G. von Mafer.

Ronigsberg ben 27. gebr.

Ew, gnadige Juschrift vom 6. d. M. hente vor acht Tagen des Morgens erhal und noch benfelben Bormittag die mir altrauten Einlagen eingehandigt, mich aud gleich erboten, die Antworten bestens zu fordern; aber bisher noch nichts erhalten hero den dritten Posttag nicht gern verfau wollen.

Noch benfelben Sonntag Invocavit, mir so merkwürdig als der lette erste Abvent ben wird, habe ich, (für einen Berle wie ich den Sandel hier einkleiden mu mit zwen Friedrichsd'or viel zu reichlich) kommenden Ecce! glücklich losgekauft und gelöst, der unter seinem Nasendrücker, wi ich, wohlbehalten, das Ziel seiner Wallsels, die kleine Sandscrift, die abger maßen, wie ihr Berfasser, in puris nallibus ersche inen muß; weil es mir kamm 1

lich gewesen, das Büchlein anzusehen, wegen ber Rachwehen des Bauchgrimmens, so es mir gekostet. —

Wiewohl ich seit Jahren meine hand ganglich von der hiesigen Zeitung abgezogen, und
fakt gar keine politische und gelehrte lese noch
lesen mag, als zufällig, habe ich, durch Umkande hingeriffen, auf einmal drey Recensionen
geliefert und 2½ Benlage von vorn und hinten eingefaßt. Ich hatte noch ein Stück und
eine Benlage für dieses Jahr besprochen, und
für diesen Monat fertig gemacht, zum Beduse der Bolingbroke — herven — hunteris
schen Uebersehung; aber vergebens! — Wenn
nicht Gottlob! alle Disappointments meiner
kleinen Antorschaft zu neuen Ressourcen dienen
müßten.

In Unsehung bes Msct. lauft alles vielleicht auf einen ehrlichen Gelbstbetrug hinaus, ben ich mich niemals schämen werde zu erkennen. Ich habe mir bona side eingebilbet, daß ber Entwurf, so roh er auch ift, und zum Theil aussehen muß, weber bem wohlthatigen Staatsmann gleichgültig senn wurde, noch dem treusberzigen Laienbruder, der den nämlichen Gegenstand aus zween sehr entgegengesehten Gefichtspunkten behandelt, zu benen ich keinen bessern medium torminum zu sinden vermocht, als das prophetische Webrt: Rebucadnezar, mein

Anecht; worin auch bas punctum saliens biefer ungentigen Geburt bestehet.

Collten Ew. ben gelegentlicher Dufe und Laune etwas pragmatisches und magisches für Dero Geschmack in diesen Blattern sinden, fi bitte mir zur einzigen Gnade aus, alles was Ihnen im Lesen einfallen wird, mit füchtiget sorgioser Feder anzubeuten, und mir anzuver trauen: in welchem Fall ich handschrift und Beplage mit Bucher als ein Gegengeschen gelegentlich zurück erwarte, und mich vielleich so gern wie Naemi neuen Geburtsschwerzen unterwerfen wurde, wenn das ungerathem Meisterkück dadurch eine andere Gestalt gewin nen könnte.

Finden Em, aber nichts, das bem mit ertheilten Diplom entspräche, so ist meine ein zige Bedingung, daß gegenwärtiges, einziges Exemplar, um so viel mehr und schlechterdings whne Abschrift, wo und wie es ift, perent gleich allen Monumenten menschlicher Eitzleite.

Ew. geruben noch zu meiner Entschuldigung un erwägen, daß ich ganz unschuldiger Weist in die Versuchung verleitet worden bin, in dem aufferordentlichsten Feperfleide eines herfulb schen Westerhemdes als Unter zu erscheinen — — und an wen? in aller Welt foll ich mich schagen, um wenigstens zu wiffen, pf

ich fa oder fo? — — als an ben, der in ber zen Dekade des XVIIIten Jahrhunderts den ungeheuren Einfall gehabt, einen Magum in Worden zu creiren? — — Rurz, ich kann mich nicht beruhigen, bis ich aus dem Grunde weiß, ob es dem treuherzigen Laienbruder noch so sen, als damals — denn

Quid mihi refert Chrysolo esse nomen, nisi factis probo?

Ach batte alle Gerathe eines thorichten Bro-

Plautus in Bacch.

settenmachers nothig, um mich gegen Ew. über meine denomischen Alcinigkeiten ein für allenal rein aus, mit senthischer Frenheit und Rüre gw erklaren. Sein Oruck ist empfindlicher für nein Gemüth als ein Geldschuldner zu sepu. Beil ich fein Cardinal von Ret noch Julius fafar bip, so hat diese an fich lächerliche Verlerienbeit, den sonderbarsten Ginfluß auf mein gan-

es Gemuth, das fonft aller Zufriedenheit bereits jenießt, und bald mehrer entgegen feben kann.

— Wenigstens ift dieß ber allerlette Brief, den the Luft baben werde, und vielleicht auch nothig baben mochte, au Ew. über einen fo abentheuers

ichen Gegenstand ju ichreiben, Die nach ber gebruckten Bilanz eines Crebinefers auf mein Sauschen ingroffirten 666 } Rible. nebft ber Bucherrechnung waren bereite thelich bezahlt und glucklich getilgt, als Ume

ffanbe, bie mir weber Bormurfe noch Schanbe machen, mich nothigten, 400 fl. auf einen Wedfel von 6 Monaten und bald barauf 600 bitte auf einen bitto bon 12 Monaten bon einem guten Kreunde aufzunehmen, bem ich ben er ften Voften vier Monate bor ber Berfalljelt baar bezahlt, und ber fich erflart feine Binfe bon mir zu erwarten. Kolglich beftebet meine gange Schuldenlaft auffer einer neuen fleinen Bücherrechnung in 600 fl. und etwa den vollen Binfen beiber Wechsel - bie ich feinem im gangen Eanbe, felbft nicht meinem leiblichen, jungern für unmundig erflarten Bruber, beffes Bermogen ich als fein constituirter Eurabe verwalte, fculbig fenn mochte - noch Rath au finden weiß - --

Ew. haben mich einer Bertranlichfeit ge wurdigt, die mir eben so tief, als jedes ap bere Wort eingedrungen. Dahero erdreifte mis mit allem dem Ansehen, bessen ein Magus in Worden nur sahig ift, dem treuberzigen Laien bruder seine Unrecht vorzuhalten, womit er die Gnade Seines Landesherrn verschmäht, un sich dadurch das Berdienst entzogen, die Erflinge einer Ihm selbst entbehrlichen Julest mit einem armen milzsichtigen Schuldner mit einem Genes Gluds gerecht zu werden wänsicht und sich in feinen andern Operations. Plat seines Gluds jemals einlassen fann und wird;

beffen ber wohlthatige Staatsmann an indern Salfte jener Zulage bas nothige endl zu feiner Schoofneigung, fich felbft ibern wohlzuthun, gewonnen haben mur-

hngeachtet fich Em. mit Brenden ber Balfser moblberbienten Bulage bas erfte Sabr bt haben murben, und fich freplich feine jung auf einige Biebererftattung machen en: fo murbe boch biefe Milbthatiafeit ils aufhoren, in ben Mugen Ihres Magus eiliges Darleben nach Eccles. XXIX. 318 und er murbe mit diefen Salenten als rommer und getreuer und fluger Dans. : gewuchert baben - - - um bem Enes Satans bas Maul ju flopfen, ber, wie :febe, nirgende mußig gewefen, bas Unber Berlaumbung auszuftreuen und mit en ju folggen ungottlich - - -Do febr ich mir fcmeichle Em, gnabige rift von allen Seiten berfanden und gesu baben, ift mir boch ber einzige Um-"bes Mannes, ber mich berwichenen nmer aufgesucht und ausgespaht baben " noch immer eine eiserne Daste. Im n bes Novembers giebt es bier feinen mer mehr, und ber neue Freund im m mar fein Nicobemus, fondern ein Lugn omni sensu — wit ich aus manchen

alemlichen Pramiffen nicht umfonft betennen und urtheilen muß.

Ich schließe mein abscheuliches Geschmier am Spuntage Reminiscere mit einem herzlichen:
Sott segne Ew. Excellenz!

200. In Berber.

Ronigsberg ben 2ten April 1774.

Mein lieber Sofrates mainomene ober maiomene. Unfer Freund hartfnoch bat mit eine große Freude mit Ihrem Commentar abet Die altefte Urfunde bes Denfchengeschlechts che macht, die ich gestern Abende und Rachte burde gelaufen. Ueberbringer diefes wird ber beft Commentar aller meiner Empfindungen fern Die, gleich jenes evangelischen Befeffenen feie nen, einander fo entgegengefest gemefen, all Rener und Baffer. Ich habe bas monstrum horrendum heute fogleich bem judici competenti alles Schonen und Erhabenen in bie Dam be gegeben, bamit er es gergliebere. Die Gib . tin Minerva und ihr Nachtvogel ftarte und bewaffne fein Geficht und Gefühl! Die Berren Wolonii unferes Jahrhunderts, bie nichts als philosophische und politische Bignen lieben, wer Den vielleicht fagen, bag Derber ben alten De mann ausbamannifirt babe. Wir Beibe ben fteben aber bas Ding beffer. Meine Stallmei Rerdienfte follen Ihrem fpanifchen Rittergeifte

gegen alle Schlöger und — aner gewidmet blei. ben. Ihre romantische animalcula und bie Rasber meiner Spruchwörter scheinen für einanber gemacht zu fenn.

Die Galanterie Ihres Berlegers, liebster Berber, mir bas Aushäng. Eremplar vermacht zu haben, difpensirt Sie gar nicht von einem förmlichen Geschenf eines sorgfältig durchges gangenen, und für meinen captom durch Ansführung der Quellen und Stellen zubereisteten Eremplars, dem Sie Ihre Preisschrift und die kleine Sammlung von deutscher Ark und Kunst bepfügen wollen.

Ihren brittehalb Beplagen zu gefallen, habe ich dieses Jahr drey Recensionen gemacht. Ich habe mir einige fleine Aenderungen erlandt, ein exordium und exitum. Unser Gesichtspunct und horizont ist zu entfernt und verschieden, um sich vergleichen zu können über gewise Dinge. Bepnahe möchte ich wünschen, daß Sie feinen einzigen Beptrag zu keiner Zeitung noch irgend einem andern periodischen Blatte liesfern möchten.

Sagen Sie mir boch ums himmels willen, haben Sie Antheil an Rnaut! Go viel innere Merkmale, und kein außeres Ihres verwunschen rothbeutschen Styls. Ich möchte im here zen baranf schwören, und habe noch bisher tein herz gehabt, es mit dem Munde zu be

kennen; aber hier fagen es alle gute Freunde laut und zubersichtlich. Wenn Sie mir aufricht beichten, so will ich allen Gerüchten laut n berfprechen.

Den 3. April, am Offertage.

Mein ganges Saus ift bennahe frank. ( wird fich also schlecht schreiben laffen.

Den treuberzigen Laienbruber hal ich den iten Advent kennen gelernt. Er halle meine Erwartungen erfült, und bisher unfere Freundschaft gewesen, wie zwischen A eiblades und Sofrates. Geseht, daß er gegen wartige Fenerprobe nicht aushalten sollte — 1 mag für Andere sehn, was er will, wenn 1 nur für mich ist, was er bisher gewesen, — und auf den entstehenden Fall, würde is auch gleichgültig senn und mich damit tröfen daß alle Menschen Lügner sind.

Aber Ihr Freund — was ift mir an feinem Ramen gelegen? Defto beffer für ibn wenn ich ihn auf immer bergeffe — diesen Ram halte ich nicht nur für den größten Bellett fien, Birtuofen, Scheerenschleifer, — ja fi etwas ärgeres als einen Frankfurter Recensen ten, dem ich die Augen ausfragen möchte wenn er fich noch einmal unterstände, bep mei mer Lebenszeit durch Rönigsberg zu reifen. In merkte gleich Unrath, da er mir drepmal mi

feiner verfluchten Diffinction zwifden Menfchen und Autor ins Geficht folug.

Mein Plan ift gewesen, Diesen Sommer niche bie Feber angusegen, und faft nichts gu lefen, mich allem gelehrten Borwis zu entzieben, und mit meinem Baneden alle mußige Stunden im Spazierengeben zuzubringen. Deis ne Gefundbeit und besonders mein Ropf icheint burch ein berbicktes Blut febr ju leiden. 96 lebe wie in der Bufte. Aller Umgang ift mir unausstehlich, und ohne Gefchafte febe ich me. ber Befannte noch Unbefannte; habe feinen einzigen Freund, als an Lindner ein Anglogon und Salgfaule ber Freundschaft. Alles, mas bon ber Sympathie jemals gebichtet worden fcbien ich bem Unblide bes treubergigen gajen. bruders au erleben. Wenn alles Junfion gemefen, fo wird mir fein Undenfen nicht auf. boren beilig ju febn.

Ihr ebentenerlicher Auftritt hat mich in eine Unrube verfest, die mir weiffagt, daß ich dem Plane meiner Aube nicht gang tren bleiben werde, und ich winfe mir felbft aus dem Derag zu, oder febe mir einen winfen;

spectatum satis et donatum jam rude quaeris
— iterum antiquo me includere ludo.

Ren, tren und fren follte meine Ueberfegung bes D. E. werden, in ber ich mit Johannes anfangen und mit bem Geschichtschreiber Encas auf-

horen wurde. Roch nicht eine Zeile bagu am gefest, und ich weiß nicht, ob ich diefen Einfall jemals ausführen werbe.

Gott seine Sie an Brusten und Bauchen! Ruffen Sie Ihre liebe Frau, und erbauen Sie Ihre Gemeinde ohne das Publicum Ihres Jahr bunderts ganz zu vergessen. Begegnen Sie aber letterem nicht gar zu sehr en canailler Anrz, schaffen Sie Ihre eigene und Anderet Seligkeit, so weit selbige in Einsichten besteht, mit Furcht und Zittern. Ich umarme Sie mit der freundschaftlichsten Indrunk, und ersterbe, auf meinem Lessingischen Lehnstuhle, bem Untergange der Soune und des Lichts meiner Augen Ihr alter Liebhaber und Kunderichter

Samann:

Nun, mein lieber herber! Ungeachtet melines feverlichen Ablchiedes mache ich mir ein
Gewissen daraus, diesen Bogen zu halbiren.
Woch eine Grille in petto, die ich Ihnen auvertrauen muß. Sie feunen vielleicht eine Apologie des Freymaurer. Ordens, die in Kanter's Verlage herausgefommen. Dieser Apologist lebte hier ein Jahr auf des Verlegers Großmuthigfeit, der das Seinige dazu bentrug, ihn zum zweiten Oberhofprediger zu machen. Er gab hier auch den Ansang philologischer Commentationen im Rennicottischen Geschmack her-

and und bat ein lateinisches Grercitium de Aeschylo an feinen guten Freund Rlos bruden laffen. 3d batte die Recferen, diefe Commentation ju recenstren, und Ropfe gab mir Stoff. Er war gleich mit einer Bogen langen Antwort fertig, und ich jog meine Recenfion aus Rlugbeit und Achtsamfeit jurud, fo menia furchtbar mir auch feine Untwort vorfam. Die fer Mann fam aus Betersburg, wo er mit Bufding befannt geworden mar; ift ein Sous ler Michaelis, mit bem er fich aber entzweit baben muß. Bat eine Beit lang ju Daris gugebracht, und nicht ohne Rugen als Bibliothes far, and große Berfuchung gehabt, fein Glud bafelbit au machen. Sein Rame ift Start: er ift eines Medlenburgifden Rathes Cobn. Diefer Mann bat ben 24ten Mary pro loco Prof. Theol. ord. bifputirt: Tralatitia ex Gentilismo in religionem christianam. Dieß ift fein Stedenpferd, und er bat mit mir bon Bonfanger's Christianisme developpe gerebet, als einem feltenen und merfwurdigen Buche. Ungeachtet er mir feine Disputation batte jufommen taffen, folich ich mich gang wiber meine Sitte in bas Auditorium maximum . und batte die Bufriebenbeit, ben D. Lillenthal über die amen erften S. S. opponiren ju boren, ber ibn lanter Unrichtigfeiten aus Unwiffenheit ber von ibm angeführten Quellen überführte. Er bat

te fich gegen Lindner, beffen Beschluß ich bloß boren fonnte, fo fraus gemacht, und fuchte fo feicht feinem zweiten Gegner auszuweichen, daß ich alle Gebuld berlor und aus bem Teme pel lief. Er ift gegenwärtig Brautigam bor D. Souls letter Tochter; und ungeachtet biefer Umftand feine Berftreuung und Bergeffenbeit des Decori sattsam entschuldigen konnte, be be ich boch große Luft, diefen fatholischen Pfaffen jum Profelpten bes von ihm immer verfpotteten Luthers ju machen. Diefe Difpe, tation enthalt bloß ben ritus; eine zweite fol bie Dogmata in fich foliegen. Er rebet im mer, wie in der Krepmaurer-Apologie, bet ber doctrina arcana. Der Mann foreibt eis ziemlich gentilisch tralatitisches Latein und te darin ein commilito b. Klotzii. aber bes ift auch alles. Sonft hat er nicht ben gerine ften Verstand von Beidenthum und Chriften thum, und ift, ben einigen guten Gaben, ein fauler Band, wie Baulus von ben Ere tern und guther von ben Monchen fagt Sei ne Dogmata burften mobl niemals ericeinen; aber wie leicht murde es ihm merben, bit Lebren ber Menfcwerdung, ber Berfbhnung, ber beil. Drepeinigfeit als Reliquien bes bei benthumes ju behandeln. Wenn ich es nicht vergeffe, werde ich hartfnoch erinnern, baf er Ihnen diese Starfische Disputation mib

igt. Sie verdient bloß als ein Rational. buct einige Aufmerkfamkeit; im Grunde ift eine Wafferblafe. Ein wurdiger Rachfolger Rachahmer bes Quandt.

Bis ich erft diese Grille diluirt habe, ob, wie? liegt mir noch immer etwas auf: Perzen. Ich wollte gern die Sache mit achendem Muthe als möglich abmachen, und noch zu warm dazu.

Soll ich noch biefes halbe Blatt abreißen? vient es wohl, daß Sie es lesen und entern? Quod scripsi, scripsi! Es ist ein bfigespräch zwischen Ich und Du. Sie se daraus, daß meine ganze Seele so emblich ist als mein Ange oder meine Luste. D bu leidige Einbildungstraft eines Dyondristen, der Kamele verschluckt, und an den erstickt. Vor allem Uebel, besonders! dem physiologischen, behüt uns lieber e Sott! Krie Eteison!

Stehen Sie noch in Berbindung mit Leffing, Sie, wie ich hore, in hamburg kennen rnt haben? Der ehrliche Mann nimmt auch ber guten Sache an. Ich bin ihm rerften Male recht gut batur geworben.

Ihr Freund labater hat an Kant geschrie.
, und auch, wie ich bore, an Sie ge-

bacht. Ich habe ben Brief nicht felbft lefen.

Ein junger angehender Schriftfteller hat | ben drev hiefigen Belletriften, ohne befried zu werden, erfundigt, ob verfichern ni fo gut den Accusatio als den Dativ regie könne, und bittet fich Ihr entscheidendes Cachten über diese grammaticalische Gewisse frage aus.

D. Start fagt in feiner Difputation i mer i dag. Ich frug ibn, wo bas berfa daß er Bades nicht nach ber britten Declinat behandelte? Er berufte fich auf D. Geml ber biefes Wort immer fo brauchte. tur, ob D. Semler in biefer etomologisc Rleinigfeit fanonifch ift? Die Bedeutung fe bes Bortes Mages für Urfunde ift mir i lich unbefannt. Wenn Die nicht fo viel & difc als der Paftor in Lieffand verftebe fo traue ich Ihnen boch ein gut Theil m als mir felbft ju. Sagen Sie mir boch Schrift, we Semler immer is idage t Grundterte redet. Ich habe von bem lichen Manne nichts als feinen Canon gele ber mich bitter bofe gemacht bat gegen fi robe, unverdaute Betefenbeit.

Rlopftoct's Meffiade lefe ich jest, nam bie leste Salfte, jum erftenmale. Bahr es find gar viele Stellen, die nach bem A dis des Gaules unb ben Romans de Scudery fomeceen.

Roch ein a propos. Ronnen Sie mir nicht ben Berfasser ber bor einigen Jahren berausgekommenen romantischen Briefe fagen? Ich erinnere mich, fie mit mehr als halbem Benfalle bamals gelesen zu haben.

Denfen Sie weniger an mich, lieber herr Confisorialrath, aber schreiben Sie besto fletfiger. Erlanben Sie mir dagegen, fletsiger an Sie zu benfen als zu schreiben; benn Sie find ber geber gewachsener und eine gute handvoll Jahre junger, vielleicht auch mustiger,
nach Ihren magiegens zu urtheilen.

Beantworten Sie mir ja alle meine fleinen Anfragen, weil mir an allen gelegen.
Und Winke in Ansehung bes Mannes, an
ben Sie neulich gedacht, werben mir brauchbar senn; benn es hat mir immer so viel
baran gelegen, Menschen, als Bucher ju fennen. Bergessen Sie Ihr Baterland und Ihre Freunde nicht. Der himmel erfülle von
unser en Wünschen so viel als uns gut ift. Sue
ten Abend! ad arma!

## Bon Berber.

3m Wai 1774.

Dit welchem Das ihr meffet zc. , und alfo lieber, arofer Bogen bran! Es ift mir febr lieb und let, lieber S. , bag Ihnen mein Buch gefallen unb alfe gefallen hat; wiber 3hr Biffen und Bollen haben Me ihm bamit lint geweisfagt, und ich munichte wirftig, bağ bie gascination Ihrer Augen auf bas Eremplar gewartet batte, bas ich geftern meinem abreifenben igs ten Bartinoch mitgab, bem ich biefen Brief nachfcheribe. Der Pontius Pilatus bes guten Gefcmads in Preuffen , bem es aus Ihren Banben gugetommen, muf fich eben fo baran ftoBen und argern , und wird der ber's Ropf in Ginen Casus bes Wirtlichen unter allem Moglichen verwandeln über ben fich leicht und luftig auch urtheilen laft - und fo geht bie Schanbe weiter. Det wie es fen; ich lebe bier in einem Ranaan gwifden Stein und Relfen, abgefonbert von ber aangen Beit. und alfo auch von bem guten Gefchmad. Gin Theil wird fcreyen, ein anderer Theil es aus altem Borus theil anftaunen ; was tummert's mich? Das Beigentors barin muß erfterben , wenn es Frucht bringen foll ; bes anbere ift Schlaube, Gulfe, Unrath, Dift unb Gre, unter bem es wachet ; - benn mahrlich vor Sott! allein bagu bab' ich's gefdrieben.

So febr also im Sangen ein Plan nothig wer, ber bem Publitum, wie bem hapfifch, ein Eifen von

bunbert Baden ins Maul werfen mußte, bamit es fic on bem baran bangenben felbft verfange; fo glauben Gie mir, lieber Bater Silenus, bağ ich feit bem Drude bas Buch taum habe wieber anfeben fennen, und es nur ben Drudfehlern ju gut tummertich gelefen. Der eine Theil Ihres Buniches, Annotaten ber Art ju machen. hat auch ber Beit nach nicht erfüllt werben tonnen. Barts Enoch eilte fort, und herber wollte nichts weniger als Quellen fuchen und im Difte lefen. Wieberholt inbefs fen , bas Innere bes Buches habe ich ber Bahrheit unb Morgenrothe Sottes gefchrieben , ber nach hunbert Berwanblungen auch mein Buch fegnen wirb, Reim und Morgenrothe gur neuen Gefdicte unb Phi lofophie bes Denfchengefolechts gu merben. Clauben Sie, mein liebfter greund, es wirb einft were ben, baf bie Offenbarung und Religion Gots tes, fatt baf fie jest Rritit und Volitit ift, fimple Gefcichte und Beisheit unferes Gefchlechts werbe. Die magere Bibel mirb alle fieben Biffenschaften ber alten, und taufend ber neuen Welt, wie bie fetten Rube Pharaons, in fich foluden; bann wirb fich aber bie Roth erft anbeben - bis ein Sag tommt, ber burch facta und acta alles entflegelt. Gludlich, von fern bagu vorbereitet, verfunbigt, bengetragen gu haben. 3ch bin nun einmal ber Biffenschaften Diener, aber treulich will ich ihnen bienen.

Gebulben Sie fich alfo, liebfter greund, und bal-

ten Sie fich an ben erften Theit ber Urkunde; II. und 3 finb Schatte; ber vierte und fiebente wird gen Licht geben, wenn mir Gott fo weit hilft; aber ich mut noch juvor viel leiben! erfahren! lernen!

Auch bas bumme Ding: Bentrag gur Königeben ger Beitung, gefort barunter. Ich haute lieber ben Sia ger in den hals steden, als es jest schreiben sollen. We Kanter: erst Bersucher, Ausmunterer, und dann Ber rather. Lavater eitert eine Stelle aus Kant's Briefe bie sich offenbar barauf bezieht. Doch ich will, wie bi beschworne Ratter, mein Ohr verstopfen, schweigen un warten. Und Hand in Hand, lieber H., Sie solle von mir teinen Zeitungsartitel mehr lefen.

Ehe ich jest die Urtunde, so schief sie auffällt, foel sehen kann, muß ich Anderes thun, mir Wort un Ohren zu verschaffen. Und bas ist eine kurze, simple, fü Kinder und Weiber geschriebene Geschichte des Menschen geschlechts bis zur Gundflut, und Etwas anderes, we von mein hamann noch weniger traumt. Sie werden mit aber, so entfernt wir immer stehen mogen, als ei ehrlicher Landsmann bewillkommen und mir bie han reichen.

Bon all Ihren neuen Sachen habe ich nichts beton men, und bin besto größer in hoffnung. Den Buchst ben D. habe ich von einem schlechten Buchhanbler m Mube aufgeforscht. Seben Sie, baß ich in meiner Dbl fe, Local - Ursachen halber, immer ber legte sepn mu und boch wollte und follte ich einer ber erften fein, die Sie lefen, bafur aber Sie forgen muffen. Wie gern thaten Sie's auch, wenn Sie wuften, wie ich Sie buch. Kabire.

So viel Ihnen hartknoch von mie ergablen tann und soll, wie anders, wenn ich Sie hier hatte feben tonnen! Da es aber nicht angeht, so schieden Sie mie ja Spren Ragir; es ift mit hartknoch alles abgerebet. Ex sep mir die Erinnerung seines Baters, und mein Betblein, die Sie sehr liebt, wird Mutter senn, und der himmel wird alles forbern. Genug hiemit zum Ersten. Ich mache einen Strich, wie Sie, und nehme in ber Beit einen Stoß zurückgebliebener Acten.

Fertig, und ich tehre wieber. Anaut habe ich nicht gemacht, und wie konnten Sie mir, Eine Seite gelesfen, gutrauen, baß ich ibn gemacht batte? Die Golbs korner schwimmen, so weit ich gekommen bin, im Baffer.

Bie ich nach Ihren Originibus bes menschlichen Beschlechts begierig bin! Dazu soll Sie ber Silenus eins laben, ben ich Ihrem Eremplare ber Urfunde eingeschries ben. Sie sollten hievon fingen, und nicht ich. Aber zus erft theilen Sie mir boch ja in einem reichen, treuem Briefe mit, was Ihr herz und Geift baben empfunden.

Ihren neuen Beibenlehrer tenne ich nur aus Mefd fus, und auch baraus nur fchlecht. Geine Difputati babe ich noch nicht gelefen, wollte ihm aber Unrathbe in Menge verichaffen. Buet's Bucher find voll babe Endworth ze. Ueber bie ritus ift ein großer Quartant v Jurieu. Im Mornay, de verit. christ. rel., ift ! Materie febr weitlaufig. Im gangen Rache ber Schriften : Jefus Effener — Therapent — Pythagoraer gewefen ? la ja das alles durch. Rurz, das Ahema felbft ift fo ce gewaschene Grunbfuppe, selbft ben ben Boulanger, Bi taire, Freret ausgewaschen. Co wirb unferem Bat lanbe geholfen! und auch mir jest aufs neue eine 25 por ber Rafe gugefchloffen, nach ber mich aber wie i Ernft geluftet. Barum wollten Gie fich in ben Ire mischen? Origines! und Ihr neues Testament, wel anber, anber Bert! Much gum letten werben Sie ba son mir einen Bentrag lefen.

Mit Leffing ftebe ich in teiner Berbinbung. 3ch in ne ihn aber als Mann, und was Sie gefreut he mich gewiß nicht minber.

Mit Lavater bin ich febr gut. Aber auch für ist fit bie Urkunde viel zu harte Speise; ich mache mi überhaupt gefaßt auf bas Duo vel nemo. Aber Uni zieher, Braucher, Diebe, Schleichhandler wird's best mehr geben.

Des herrn D. Start is idade tenne ich ebenf wenig als Sie. Es ift aber gar ju gewöhnlich, be Semler te. Autoritaten machen. Seller foll fich ja über fein ganges Woterbuch auf Autoritaten ber Art ber rufen.

Sch habe meine philologischen Arbeiten mit viel ans beren Sachen, insonberheit historischen, abgelost und biene meiner Stelle und Amt. Ohne Freund, wie Sie; anberthalb Freundinnen; aber mein Beib ift mir alles, und wird mir in meinem Kinder. Gymnasium kunftigen Jahres noch zehnmal mehr seyn, Ich hoffe ein ganz neues Leben und Gebeihen.

Die romantischen Briefe hat ein Schweizer geschrieben; mehr weiß ich nicht. Mit Ropftod ists mir eben
so gegangen, wie Ihnen. Die meisten Bogen von setnem neuen Berte, bas im Drude noch nicht vollenbet
ift, habe ich vor mir. Ein vortrefflicher, schoner, ebner Styl, saft ohne Bilb im ganzen Buche; aber im
Sanzen boch Anabenwert und Spiel! Unausstehlich bem
Einen ieinfalle Umfang gegeben! Sauersuß die Sprache Luther's mißbraucht! Dhne Detailsenntniß über
Ulles und über Richts gerebet! Aurz, kein Mensch
wird bas Buch ganz lesen und anwenden können; aber
schieden Sie mir Ihren hans, und wir wollen's spies

Ein junger hartmann kommt nach Mietau, ben . Lavater febr lobt; aber alles vorreif und vordrangenb. Bielleicht wird er fich ju Ihnen halten, und Sie ihm rathen. Ich habe gu feinem Briefwechfel — ber Damon.

welf, weshald, keine Luft gehabt, und ihm also zwei mat nicht grantwortet. Pfenninger in Jürich (3 Beck sungen über die Wahrheit, ein mittelmäßiges Bud zeigen aber einen schonen Menschen) liebe ich sehr, fich aber weber mit ihm, noch mit aller Autorschaft ir Beutschland in Briefwechsel. Wohn das Schreiben? Lieben Sie wohl,

### pol. In Berber,

Ronigeberg ben 30. Mai, 1774

Mein liebster Freund Berber, Unfer Dan fnoch bat mir borigen Frentag alle Ihre Ge fcente richtig eingebandigt und mir eine en Be Rreube burch feine Unfunft gemache. Be er noch vor feiner Abreise an Sie foreibe wird, fo bebiene ich mich biefer Gelegenbeit nicht um Ihnen ju antworten, sonbern um er mas an ichreiben, weil ich vor Ungebulb nicht thun fann. Ich erwarte ibn aber, wie e fceint, umfonft, und feine Arbeit ift fcmen fur mich, als ju marten auf einen Rreun Es war mein rechter Borfat mir felbe e nen vergnügten Abend ju machen, an be Ihr Andenfen vielen Untheil gehabt batt Meine erften Anfwallungen ben Lefung ber & teften Urfunde habe ich Ihnen ausgeschattel und Sie merben vielleicht bald bas lefen, m ich mit meiner Teder oder Duse baruber co

quirt habe. Es find bie erffent Stamina blelicht eines Embryons. 3ch habe 3hr Buch it bem Charfreptage faft nicht zu feben bemmen, und ben erften Tag, ba ich bas weibte Eremplar empfing, 16 Seiten bargelefen, mit gang berichiebenen Ausfichten, brem Binte jufolge, aber ben erften Theild will theils noch falter fenn, theils fehlt s mir an ber rechten Dufe, diese Arbeit egenwartig fortjusegen. Sobald ich bain mme, will ich Ihnen meine aufrichtigen Beunungen als Rreund, Bruder . Autor und Bruber . Aunftrichter aus der Fulle meines Derend und Sinnes mittheilen. Sie wiffen, mie. as aanze Bublifum vom Benfalle Ihrer Breisdrift robreifte, mar mein Rell allein trocken. Benn gegenwärtig bas gange Bublifum burt enn follte, jo mochte fest mein Benfall für Die traufeln. Alles Blenbenbe ber Breid. drift foredte mich nicht ab, felbige zu ver mmen, und alle Diftverbaltniffe, wenn ich ielbige and in Ihrer neuesten Enthallung einmal finden follte, merden mich eben fo wenig abidreden, Ihuen guzujauchzen: Dein find wir, und mit bir balten mir's.

Ich habe an bem Spruche über eine halbe Stunde gesucht, und endlich fam ber ehrliche hartinoch, und wir haben Ihre Briefe gelefen, und gegeffen und gestunken, und uns ein

langes Mabrlein unferes Lebens erzählt bis gegen Mitternacht. Schlafen Sie wohl in ben Armen Ihrer Caroline, liebster herr Confiferialrath, ich bin nicht gewohnt, so lange als beute aufzubleiben.

Den letten Dai um 5 Ubr.

So fruh als hente bin ich noch diefes gange Jahr nicht aufgestanden. Der polnische Reicht tag — ich weiß nicht, ob aus Mangel alter Weiber man sich zu Buckeburg nicht auf Basch-Maschinen einschränken muß — hat mich ber reits um 3 Uhr geweckt —

— Ich war vor Schläfrigfeit nicht im Stande, meine große Schwansfeder zu halten, und sah mich genothigt, auszugehen; wohin sonf, als zu den beiden Ph. Berlegern, welche seit voriger Boche die Ph. mietauischen Professen bier abzuwarten hoffen.

Bon unserem Claudio Ulubrano habe ich ben 7ten b. das erfte billet doux erhalten, und habe ihm heute auch ein paar Zeilen, ich besorge aber, ju meiner Schande und in truntenem Muthe, geschrieben.

Ich hoffe, daß Sie das Mancherley und Etwas ju meiner dreptopfigen. Ueberfegung werden erhalten haben. Sie werden wohl merten, daß die Vorrede des hrn. Urtan Ihre Beplage betrifft. Un der überfesten Stelle ans dem Bindar mag fich der herr Epimetheus erbauen.

r. Br. bat auf meinen alten Feund Do erby, den fein Unftern nach Breuffen trieb, n meinen fleinen Ragir gu inoculiren, ein asquill in bie Beitung einrucken laffen, und it im Buchladen geweiffagt, bag Ranter 50 ranumeranten berlieren murbe, wenn bie Bepgen noch langer fortführen. Dein Geift ift bt beruhigt, baß ich brev verdiente Danner, n Inoculiften meines Cobnes, ben Bater, ib ibren beiberfeitigen Kreund, ben Berrn vimetheus mit einem Diebe gerochen habe. ine folde tremula anus ift Ihre Rebenbuble. n , hochwardige Brau Confiftorialrathin , bie ere bon Radmonbor. Rebmen Sie fich ia in Ihren gegenwartigen Uniganden in Acht, af fie weber Ihnen noch Ihrer fleinen Locir in petto etwas anthut.

Mein Berleger Gebhard, alias Garbe, hat haen also nichts geschieft, weder in 8. noch in Der Sander soll seinen tohn empfahen. ch, meine liebe Ungeduld, die jungte Frucht leines Leibes, Christiani Zacchaei Telonarchae erderfemm über die neueste Auslegung der alesten Urfunde, am Tageslicht zu sehen! Ich itte mir ja ein Recepisse am Tage des Emsanges zu übersenden. Eine milde Stiftung on 50 Eremplaren für alle deutsche und unzutsche Runstrichter ist ausgesetzt. Denfen die sich das Gesicht der neuen Republik, wenn

fie biefes erfie Manifest eines Dictators unter feinen Brudern zu lesen bekommen wird. Es wird ein Schwert burch ber jungen Mutter Derz gehen, bas vieler herzen Gedanken erwürgen wird. — Stäubt doch die heilige Sproche des Drenfußes unter bem diamantnen Briffel auf dieser Lumpentafel wie schimmlig Brod!

Wenn Sie die lettre perdue noch nicht et halten haben, so melde ich ju Ihrer Beruhligung, daß die zweite Ansgabe am Sonntagt Trinitaris von mir ansgefertigt worden und heute abgegangen. Sie werden also eheftens brep verlorne Briefe erhalten, und dieß ift auch wohl das non plus ultra in feiner Art von Epperimenten.

So sehr ich auch Ursache habe, gang fich fiche Ursache habe, mit bem Berleger ber hir sigen gelehrten Zeitung zu zurnen, so wells gerecht scheinen mir Ihre Borwurfe zu sene. Die sind Ihr eigener Berrather von aufen mit innen Aristobulus Philosophus wohnt ben ihnt im Sause, folglich hatte er die Handschrift ehrt als ich gesehen, und ich fand schon bas and gestrichene Benwort. Die differentia specifica meines Styls und bes Ihnen eigentschwlichen ist faustbied, und Ihre Berbeisung bes Arrifels so unterscheidend als bes Alcibiades dund von Tobias Pundlein, von bem XI, g.

ausbrücklich geschrieben fieht: er wedelte mis seinem Schwanze; an welchem Artisel es dem ersten ganz und gar fehlte. Daher war mein erster Einfall, alle Pockengrübchen, nacvos und Sommersprossen Ihrer verzogenen Schreibart mit lauter Monchen zu belegen. Ich verssche es mit bem Sey 8, welches mir wegen ber Verwandschaft mit dem soit il unaussteht lich ist, kam aber damit auch nicht aus der Stelle. Sie hatten es dem Verleger und nicht mir geschicht; und endlich braucht es keinen Sonsten; Ihr Urtheil über den Rlopstof und bie Bardensprache war mehr als Wahrzeichen.

Ich habe nicht das Derz gehabt, Sie als ben Berfaffer bes Knant zu nennen: besto dreister war der hiesige Rlub, doch nicht ber Director, welcher einem jungen Pfifferling, den ich noch nicht übersehen kann, und der Janisch beist, die Recension überließ. Die Pradilection gewißer physiologischer Begriffe, in die Sie auch mehr als ich verliebt sind, z. B. harrien und Unzer, schien mir im Knaut merklich zu sepn. Ich sah aber eine Maste, wo feine war.

Daß Ihrentwegen ein hirtenbrief an Lavater in der Mache war, erfuhr ich durch den Bieth des Miethmanns. Philosophen aber tonnen ebenso wenig dem Migverständniffe entgehen, als Philosogen und Poeten. Ich übe mich, alle wenschliche Urtheile zar angenam in fen, anszulegen und zu nugen, und die gro Gleichgültigkeit mit der möglichsten Fo famkeit zu verdinden. Der ungerechteste del hat in meinen Augen seinen guten Gruben ich zu sinden such, und jedes Lob se schwache Seite, an die ich mich eben so gu zu halten suche; und diese Politik macht u Freunden und Feinden überlegen, bringt al auf seinen rechten Werth zu unserem Gebra und Rugen.

Außer ber Fortfetung Ihrer Freundich hat mir hartfnoch feine angenehmere Ba richt bringen tonnen, als von Ihrem Gis mit bem Sie fich Ihres Lebens freuen, treuen Arme einer Mannin nach Ihrem Berg

Mein kleiner Ragir hatte zwar Luft webem gelobten Lande; aber wie er hörte, t die Brant in potto schon einem andern zu bacht war, ift er flugs anderes Sinnes worden.

Bater fenn ift bie bochfte Autoricaft! ein eben fo großes Geheimniß — ja bie b Schule ber beiben außersten Engenben, I muth und Sauftmuth.

Rügen Sie nicht, liebster herber, den Sch zerischen Misthausen. Wer Sie dazu e muntert, ist nicht Ihr Freund. Ich schweimir, daß Ihnen die Königsbergische Recent mehr Senüge thun wird als die Bandsbectische. Ich habe mehr pro patria als für den Buckeburgischen Confistorialrath geredet, der mir fine gang fremde Person in dieser gangen Sasbe senn sollte.

Ich habe, jufällig ein Probefiad ber neuen Frankfurter Zeitung gelesen. Können Sie mir itwas von den gegenwärtigen Arbeitern melenen? Göthe ist doch noch Ihr Freund? Der Rame eines Göthen wird wohl ein Omen für unferen theatralischen Geschmad sen, oder die Rorgenröthe einer neuen Dramaturgie.

\*\*\* hat Ihnen also ben edelften und undulbigften Charafter, ben ich auf ber Welt
roch fennen gelernt habe, verschwärzt. Ich erlannte an Ihren Winfen gleich die giftige Quelle
ver Urfunden; seine Unwissenheit, Raseweisjett und Dummdreistigfeit, von Dingen zu
urtheilen, zu benen fich unsere funf Sinne wie
eben so viel Schweine verhalten. Alle unsere
Dilettanti, die fich zu Annstrichtern auswerfen,
Ind die gröbsten henchler und Ignoranten.

Porgen fange ich den Ebagrins an, nachken ich den Enfebins und die übrigen historiws ecclesiasticos zu Ende gebracht, worauf
d zu den älteften Kirchenvätern schreiten were
k. Eine Reigung, die ich lange zu befriedis
zen gewünscht; ich bin durch kleine Umfände
unf diese Laufbahn gebracht worden, die ich

fortseten will, so weit ich fann. Bon Anguftinus und hieronymus allein habe ich einen ziemlichen Borfchmack gehabt.

Theilen Sie mir, so balb Sie die Blatter bes Zachai erhalten, Ihr Gutachten über met nen Plan mit, ob ich Ihrem Sinn gemaß bem felben gelegt habe? ob meine Anordnung Ihrer Ibeen einige afthetische Vollfommenheit hat? Ich wünschte alles a priori beduciren zu tom nen; in Ihre Deduction a posteriori wollte ich mich so wenig als möglich einlassen. Geben Sie mir einiges reelle Licht über Ihr 4tes und 7tes Buch.

Ihr Wink über das erfte Buch foll mein ganzes Augenmerk fenn ben der wiederholten Durchwühlung Ihres Buches, zu der ich auf Muße, Aulaß und Stetigkeit der Seele marte. — Invito processit vesper Olympo. Und hiemit Gott befohlen.

#### Bon Berber.

Dier ift ein ehrlicher, aufrichtiger Freund, bet all Euflischer Stabs . Chirurgus noch unmittelbar vor feinen stehenden Jahren die Weisheit ober Aborheit gehabt hat, Dienst und Ruhe zu verlassen, zu lernen, zu erifen, Doctor zu werben, und jest heimzubehren. Er war in Strafburg zur Zeit meiner Blindheit und Arubfal, mein Bandsmann und Rebenwohner, und hat, nach geendeten Reise durch Frankreich und England, die Gute gehalt, mich hier in ben weftphalischen Moraftbergen, Eichenund Buchenwalbern, zu besuchen und acht Tage Dach
und Brod mit mir zu theilen. Wollen Sie also einige Worte von Ihrem lebenben Freunde aus dem Runde eiwes lebenben hören, so fragen Cie ihn; wenigstens hat er ben Auftrag, Ihnen ein Studt westphalischen Pumpernickel mitzutheilen, den Sie effen werden zu meinem Bedachtnis und zur Erinnerung der pesten seiten Zeiten des Biebes und der Eicheln. Biel Grüße und Umarmung.

## 202. In Berber.

Ronigsberg ben 26. Mug. 1774.

Liebffer herber, unfer Freund hartfnoch. Elingelte und weckte mich heute bes Morgens um funf Uhr auf, — und ich will mit ein Paar Zeilen an Sie Feperabend machen, auch für mein 44tes Jahr.

Ich bin diese Boche in halber Trauer gegangen um einen Mann, der sich um mich
verdient gemacht, unter anderem auch badurch,
daß ich ihm, ohne ihn zu kennen, meinen
Dienst ben ber Regie zu verdanken habe. Es
ist der geh. Commerzrath Jacobi, der heute
begraben worden. Meinen morgenden Geburtstag will ich in ganzer Trauer fepern; und mein
kleiner Joh. Michael hat den 13oten Pfalm
auswendig gelernt, und wird mir die Freude
machen, ihn aufzusagen zum Frühftus.

Morgen vor acht Tagen erhielt ich einen Brief, abermal sine die et consule, and Bie deburg , nebft einem Stud Bumpernidel. 96 lief noch benfelben Abend nach ber Stabt, um ben Dann aufzusuchen, bem ich unter einem Platregen begegnete und mit ihm bis ins britte Stodwerf ben Remus flieg. Aber ber Bum pernicel war perfchimmelt und ber Brief act Monate alt, wie ich mir nachher ans D. Se 'galow's Reife-Journal von feiner eigenen Dand bescheinigen laffen. Der ehrliche Mann bat mich zwenmal besucht, und wir haben als gute Rrennde ben 17ten b. D. Abende ben einer Bouteille Bier und einem Bfeifden nach norbifdem Gebrauch und einander empfohlen. Er bat auch unferen ungrtigen Claudius und fein Bauermadden in Bandebeck besucht.

Bartfnoch hat mir die Rieler Recenfion des Buchftabens D. mitgebracht, die ich wegen ihrer Rurze und Raivetat abschreiben will. "Erk ein Streit gegen einen sogenannten außervodentlichen Resigionslehrer, E. E. D., über den Gebrauch des Buchftabens D in der Mitte und am Ende der Worter. Dann eine Upologie dessehen Buchftabens von ihm felbst. Der erste voll von seichtem und übel zusammen, hangendem Geschwäß. Die andere wahrer Unfinu. Zum Beweis des letten dient folgende Stelle, da der Buchftabe also schreibt: ..., Rein

Dafen und meine Erhaltung ic."" Sie find in eben ber Zeitung, vermuthlich nach gleichem Bufchultte bemetheilt, und einige Stude nachber melbet ber gelehrte Recenfent, baß er erfahren, wie Berber über bie Urfunde, und Damann über ben Buchftaben h geschrieben. Run, lieber Freund, was Gott zusammen-fügt —

Ich habe Ihre alteste Urfunde dom 5ten Jun. bis jum soten Jul., alle Sonntage ein Pensum gelesen, und mich, nach Ihrem Winste, den ich mit in der Folge noch besser zu nut machen werde, an das erste Buch gehalten, aber fast gar feinen Vortheil von dieser ganzen Lesung gehabt. Mein Kopf scheint nichts so gut, als im Sanzen zu fassen. Doch hosse ich noch Ihren Wunsch näher zu befriedigen, als mir vor der hand möglich ist.

Saben Sie die here von Kadmonbor erhalten, meine Uebersehung und das Mancherlen und Etwas, von dem heillosen Bode, an bem ich Sie und mich werde rächen mussen? Wenn Ihnen die lottre perdue nicht zu Handen gefommen ist, so können Sie die zweite, vermehrte Ausgabe sich mit der Messe versprechen. In meinem bisherigen cursu patristico bin ich durch eine Beränderung auf dem Bureau gestört und unterbrochen worden, und, werde vermuthlich mit dem Tertulianus, den ich balb zu Enbe gelaufen bin, und bem f tantius, der vor mir liegt, aufhören. D den ganzen Tag sigen, expediren oder auf pedition warten.

Daß ich Raber Flink bin, werden i aus meinen Prolegomenis ersehen, die schon geen Mai von bier zum Drucke abgegangen, A sobald ich zur Sache komme, bin ich Ramit Rath. Kein impromptu, sondern Plan, vor dessen Umfang ich bisweilen sierschrecke, und ihm allen Untheil am ser communis, ahspreche, und, was mir noch niger abnisch sieht, aber im Grunde im mein Geschmack gewesen, ganz Drama, Epos. Es kommt mir aber selbst lächerlich davon einmal zu reden; wiewohl es das prum saliens meiner ganzen Antorschaft von her gewesen, kein Antor zu sepn, als ser inwer.

Einen Gevatterbrief erwarte ich von Ihi ungeachtet ich Ihnen das Sochzeitgeschenf si dig geblieben bin. Was für eine Welt Empfindungen und Begriffen liegt in dem heimniffe ber Vaterschaft!

Bergeffen Sie nicht, mich mit ber ge wartigen fummerlichen Lage meiner Amt schäfte, im Nothfall, gegen fich zu entschi gen. Gott laffe Ihre Freude mit bem nach September erfüllt werden!

# Bon berben

Budeburg ben 10. Sept. 1774.

Ihr Brief, mein herzensfreund, kommt mir eben an bem Tage, ba ber meinige mit ber Rachricht abges hen sollte, bas ich nun auch einen Wilhelm Shriftian Sottsteieb habe. Den 25ten Mug. legte ich mein 30tes Jahr gurud; Sie ben 27ten Ihr 44tes; ben 28ten brangte er sich zur Welt; bie brey Tage lasset uns nun zusammen seyern. Das Knablein hat mich und soll mich wiedergebären zu neuer hoffmung meines Beruses. Es ist ein starter, schwarzschpsiger Junge, ganz, bis auf haut und haur mein Ebenbilb.

Bieber Minderley und Etwas, noch Prolegomena habe ich gefehen. Die lettre perdue habe ich wie ein Buche ich wie eine Buche ober Abler in einem Catalog aufgespurt und bennahe burch Courier kommen taffen. Brächte sie Ihnen boch Frucht! und haben Sie ja die Treuberzig keit, mir alles zu melben, was — ober ob nichts barauf folge. D schickten Sie mir, lieber H., boch die Sachen siehe, ober besorgten sie ohne Claudios claudos! Es ist boch nicht recht, bas ich kein einziges Ihrer Stücke bon Ihnen selbst, alles aus Catalogen habe. Wusten Sie, wie ich burste!

Mit ber Urtunbe follten zwen anbere Stude herauskommen, bie, unserem hartenoch zu banten, noch nicht heraus sind. Ich will nichts bavon vorschmecken, Re sollen Sie überraschen. Ich werbe und muß über alle brey viel leiben, barauf mache ich mich gefaft, und gun Abeil habe ich's verbient. Bon jest an ziehe ich mich hilfts Gott, aus allen spanischen Schibstern zuräck, un will in meiner hutte wohnen; nur muß ich, wie, (wenn Shnen bie Geschichte aus Königsberg befannt K.) ber beichtenbe Lau sagen: "nur noch Gin Wert, her Doctor!" Das habe ich jest unter zweiter Abschift.

Baffen Sie nur im Großen, in Abat, 39mn Plan nicht untergeben. Mit Ginem Worte treffen Gibem Ragel auf ben Lopf: es ift alles Gefchwäll Leine Danblung! Auf Giner Ihrer Seiten ficht mehr, ale hier auf Bogen! Bell' inbeffen Gott, but Fallen muffen wir geben lernen! Stube, Ginfalt, Dablung foll von jeht an mein tagliches Geschäft wurd!

In ben erften Aagen meines Sottgegebenen beie is recht Freud' und Rube und Leichtigkeit geschmedt. Mo rum kann ich nicht immer so seyn ? Meine Schwen ! blos. Krantheit! In Schrift und Geift!

, 3ch bin jest gang im Benb : Avefta und im R. E. Glauben Gie mir, ich hoffe viel zu fagen, und bu Kellers, Jannes und Jambres entgegenzuwinken mit bir Einger ber Kraft.

903. An J. F. Bartinod.

Ronigsberg ben 23ten Cept. 1774.

Mein lieber Kreund und Landsmann Sartoch, hier haben Sie eine Einlage von einem ranugten und gufriebenen Bater in Bucteirg, die ich gestern erhalten. - Ihr Bert dwager Rappolt, ber mir beute benm Beimben begegnete, ba ich meines lebens fatt ehr taumelte als ging, bat mir die Nachricht brer gludliden Aufunft mitgetheilt. 3d mun. be Ihnen und Ihrer empfindseligen Salfte m Genuß ber Rube, nach fo viel Unrube, oran es auf ber gemachlichken Reife und in r orbentlichken Sausbaltung niemals fehlt, ach meinen fleinen Erfahrungen bon beiden s urtheilen. Auf unfern alten Rreund, Autor nd inngen Bater in der Bufte ju Buckeburg i fommen, fo foreibt er mir unter anderem: Die lettre perdue babe wie ein Luchs ober bler in einem Catalog aufgespart und bennahe uch Conrier fommen laffen. Es ift boch nicht che, bag ich fein einziges Ihrer Stude von bnen, alles von und aus Catalogen babe." wegen Sie boch, liebster Arennd, bas hing it ber neuen vermehrten Ausgabe allen Conerfoften zuborfommt. Item: "wegen ber zwen nbern Stude, die mit der Urfunde hatten rausfommen follen, und, unferem Bartfnoch i banfen, noch nicht beraus find, balten Gie sich an ihn. Er hatte sie Ihnen schon vor einem Bierteljahre schaffen können. Bon hier ist's zu thener und ich habe für mich felbst kein Exemplar." Vostigis me terrent, lieber hen Berleger, mochte ich wie der Fuchs zu des kinnen Majestät sagen. Steigen doch nichts all Autor. Seufzer nach dem Olymp! Uch, Medame Hartsnoch, sagen Sie mit im Bertrauen, woran man am sichersten unseren rosp. Dri. Berleger ben seinem Worte halten kann. Lasen Sie ihn auch die Rolle eines Autors spielen, und rächen Sie unser ganzes Bolf an ihn als seine Fran Berlegerin!

Auf meine Reinigkeit zu kominien, so ff meine hand über die Essais littereiren jethe lich erkaltet, worden der frühzeitige berbft und Borsprung des Winters schuld sein mag. Ueber die Sehe habe ich auch noch keine Zeile weiter schreiben können, als ich vor Ihrer Abreife gekommen bin. Es wird dem Essay on womm des berühmten Wilkes nichts nachgeben, und der Text ist Gene. II. "und er schieß die Städte zu mit Fleisch. Womit Ihnen eine gute Bacht wunsche und das Wort dem jungen Spepaare nicht umsonst gesagt haben will.

# 204. An herber.

Ronigeberg ben 4. Det. 1774

Mein liebster Berber, 3ch habe bie Dachricht von Ihrem Erfigebornen ben 21ten Sept. erhalten. Deute fomme ich bes Abends von meiner fauern Tagesarbeit ju Baufe mit mufem Ropf und blind geschriebenen Augen, und finde einen Brief und ein großes Billet auf mich marten. Meine Leute bestellten mir et. was von hrn. Laval, bas ich nicht verstand, auch nicht einmal borte. Beil ich hartfnochs Sand erfannte, an den ich Ihre Ginlage bealeitet batte, fo freute ich mich über eine fo prompte Antwort, und rif, was ich fonnte, benn fie wehrte fich wie ein Dabchen, und ber Widerstand hatte feinen Ginn - bis ich ben Brief erbrach. Das Eingeweibe fiel mir gleich in Die Augen. Meine Bermunderung war fo merflich, bag mir meine Sausmutter mieberholentlich jurief: Der Brief mirb nicht an Sie fenn! 3ch fehrte ben Brief um , und obne noch ben Augenblick Ihren Ramen barauf ju vermuthen, las ich ihn mit aufgefverrten Angen, bie bem glaubmurbigen Beugniffe meiner hausmutter jufolge, wie zwen Rebenmonde am Firmamente ftarrten. Da, bachte id, bift bu nicht ein Geiftlicher in Schwaben? Das große Billet mar aber ein noch argeres Quidproquo und betraf 1000 Athle, die ein

Abvocat, ben ich fanm von Anseben recht few ne, "wegen meiner edlen Denfungsart" son mir auf einen Wechfel zu 6 p. c., in amolf De naten gabibar, borgen wollte. Diefer fonber bare Umftand nothigte mich noch ftebenben Rufes nach ber Stadt ju laufen, aber ber Gana war bergeblich. Rachbem ich mich über Die Chenteuer bes hentigen Abends ausgear gert hatte, überfiel mich ein fanftes gacheln, fo fanft wie ein Schlummer bes muben Banberers, und ungeachtet meiner ,, eblen Den fungeart" manbelte mich eine gufternheit an, bes verliebten Berlegers Briefchen an feinen Bufen . Autor und Freund jum Deffert meines Abendbrobes ju machen. 3ch hoffe, lieber Derr Confistorialrath, daß Ihre Absolution fo aufrichtig, als meine Beichte fenn wirb, und bas ich einer Gegenvertraulichkeit werth fen, ba ich im Finanzwesen nicht gang unerfabren bin, wie Sie aus bem Ecce! bes Sauvage da Nord errathen fonnen, ba ich in biefem low communi ein fo berfucter hoberpriefter bin. als ber liebe Confistorialrath ju Bucteburg, und - ba ich wie ein leiblicher Berens fiber Diefen Bunct gefinnt bin. Dehr habe ich nicht nothig anguführen, um mich wegen bes unborfeslichen Ginbruches und borfeslichen Anthei les am Inhalte ju entschulbigen.

Die Stelle, Ihre Verpkanzung nach Meens betreffend, hat mich am meisten interessirt; mb erlanden Sie mir, liebster Perder, Ihnen nein Perz darüber, so viel ich kann, auszuschüten. Durch Partmann ist wohl nichts abusehen, und ich möchte Ihnen gegenwärtig nehr ab. als zurathen, sich in einige Unterandlungen einzulassen; so sehr ich auch wünsche, Sie näher hier zu sehen und in einer zesseru Lage für Ihren Geschmack.

36 war Billens ju foliegen, babe mich iber anders bedacht, und will wider meine Bewohnbeit fortfahren ju lucubriten, ba ich obnebin ben Tage leider feine Beit mehr übrig babe. Unfatt ju überfeben, muß ich jest ein ernebirender Copift fenn, und Sie tonnen leicht beufen , wie mir ben einer folden Arbeit au Muthe ift. Dief fen in Threm Erofte gefchries ben. Unerachtet ich alfo in meinen gangen lite terarifden Entwarfen unterbrochen bin, arbeis te ich boch in verlorenen Angenblicken an einem Berind aber bie Che, ben Bartinod als ein Denkmal auf seine Sochzeit verlegen foll. Benn er auch nur einen Bogen beträgt, fo tal er Sterling fenn, wie ich boffe und munfibe und tracte.

Da Ihre Autorschaft einen wirklichen Einfinf in Ihr Schidfal ju haben scheint, liebfter Berber, so machen Sie Ihre Neberle-

gungen. Meine lingebuld, vie beiden corpora delicti zu sehen, wird baburch erhöht, und Ihr eigen Gewissen macht Ihnen Vorwürse, die ganz gerecht sind, und die ich nicht nothig habe, als zu seiner Zeit, zu rügen. Ich wünschte, z. B. eben so sehr wie Sie, daß der ganze Michaelis aus der Urfunde ausgestrichen wäre n. s w. Aber daß durch neue Ausgaden keine Palingenesse möglich ist, haben Sie schon selbs an den Fragmenten erlebt. Er ab hoste consilium! Also Sulzer Duinf, gegen die Phantosse auf Ihrer hut zu sepn, ist aller Chren werth. Ich fenne leider jene Seplla und Charpbols, an denen Sie Gefahr laufen zu scheitern.

Ift jemand, ber die Vaterfrenden fennt, so ift es Ihr Freund. Aber mit welcher Furcht und Zittern ich selbige genieße, weiß niemand wie Erl wie unmöglich ist es, ben diesem füßen Weine maßig zu senn; und welch köpfender Rausch!

Ungeachtet Sie mich nicht jn Ihrem Wishelm Christian Gottfried zu Gevatter gebeten haben, so wunsche ich ihm boch, bag er in seines Onkels Christian Zacchai Fufikapfen trete und sein Festina lente übertreffen möge; ber flugs im Manuscripte fertig war, und nummehr seit einem halben Jahre unter ber Prest zaubert. Mein nächster soll ein Gevatterbrief sepn an den Vater und die Mutter in Budte

Buckeburg. Gute Racht. Der Bachter fcnarrt :ilf.

i

205. An J. B. Bartinoch. Ronigsberg ben 5ten Det. 1774.

Dein lieber Sartfnoch, Ich babe geftern bem Confiftorialrath ju Buceburg gebeichtet, und erwarte feine Abfolntion mit erfter Boft, bal ich nicht nur aus Berfeben Ihren Brief an ibn geoffnet, fonbern auch meine Rengierbe mit aller Gemachlichfeit befriedigt babe. Denn batte ich es nicht getban, fo batte ich nicht bas Vergnügen gehabt, einen gartlichen Berleger und Chemann in feinem tote a-toto an belaufden mit feinem Autor und Sochbruber. Benn meine Sibplle nur erft mit ihrem fleinen Bersuche über bie Che à la Wiskes fertig mare! Ueber einen ober amen Bogen latt fich gar nicht ausbalten, weber im Lefen noch Schreiben, wie ich ben Bogen geftannt habe. Borigen Sonntag habe ich zwen Perioben gemacht, Die noch nicht fertig And. Die Muße in den bierophantischen Briefen fann ich ben meiner gegenwärtigen Werfassung gar nicht abfeben.

Der Aufbruch bes Briefes ift alfo in aller Unschuld geschehen, aber bas Durchlefen mit allem Fleiß. Go fehr mir bas erfte leib gethan, so zufrieden bin ich mit dem letten. Besonders über die Stelle wegen des Bri unsern Freund zu verpflanzen. Ich habi über diesen Punct gegen ihn selbst nicht deutlich erklären können. Aber Sie habe Ungrund der Partmannischen Bemühung genug aufgedett. In dem jungen Mannein Alog und Comp. in solio. Ich hab vorige Woche, einen Brief von ihm an a Rant gelesen, und seine tolle Ankündigni Kuldaischen Burzelbuches in der mietun Zeitung. Sapienti sat.

Es ift immer etwas, bas mich not halt, mich über unferes Freundes Antoi in erklaren. Da felbige aber in fein C fal Einfluß zu haben scheint, so habe id vor der hand gebeten, darüber mit fich zu Rathe zu geben, weil ich nicht mehr kann, als ihm sein Gewiffen schon sind er selbst einsieht und mir beichtet. E fen Gie mir ja die mir noch sehlenden pora delicti seiner Autorschaft, damit ich Beit und Rrafte habe, zu denken, so bent doch und arbeite, wie ein Wergknapp unter Erde.

# 206. In 3. 8. pattinod.

lein lieber, befter Bartfnoch, Ich habe i ben halben Lag in Bebanten an Sie

Ronigeberg ben 24. Det 1774.

ieben, weil bier die Rachricht über Selm. angefommen, bag unfer Breund Derber tit feinem ganbesberrn überworfen batte jegenwartig broblos und berlaffen fatt. Radricht, wobon mir bie Balfte nicht unwahrscheinlich borfam, machte mich fo ig, bag ich ju Ihnen meine Buffuche neb. polite, um über fein Sthieffel einige Wind. au erhalten. Deute in Mittag bab mich iteber Schwager Laval, bem ich mitbet febr aut zu werben anfange, mit ben fo d gewünschten Corporabus delicti erfrent, enen ich, ungegebtet eines fauren Boffets auf bem Burean biefen Angenblick benm inftreich ju Ende gefommen binm bas Gold feiner Autorichaft bon ben icen ju reinigen, burfte frentich eine flete enerprobe unumganglich fepa. 3ch boffe vaniche, baf fie fuer und leicht und wohle g.fur ibn werbe. Der gewaltige Mand it boch immer ein wirfliches Tener ju berrabas in feinem Bufen brennt, und ein r lebenbiger Sunte fann es mit bem en Balbe aufnehmen. Sute Racht, mein

Besonders über die Stelle wegen des Binnsern Freund zu verpflanzen. Ich hal über diesen Punct gegen ihn selbst nich deutlich erklären können. Aber Sie hab Ungrund der Hartmannischen Bemühur genug aufgedettt. In dem jungen Wans ein Alog und Comp. in solio. Ich ha vorige Woche, einen Brief von ihm an Rant gelesen, und seine tolle Ankündigt Kuldaischen Warzelbuches in der miett Beitung. Sapienti sat.

Es ist immer etbas, bas mich nicht, mich über unferes Freundes Antign erklären. Da felbige aber in fein fal Einfinß zu haben scheint, so habe i vor der hand gebeten, darüber mit fich zu Rathe zu geben, weil ich nicht meht kann, als ihm sein Gewissen schon und er selbst einsieht und mir beichtet. i fen Sie mir ja die mir noch fehlendei pora delicti seiner Autorschaft, damit is Vanze übersehen kunn. Ungeachtet ich Zeit und Arafte habe, zu denken, so bei doch und arbeite, wie ein Apelles hinti Wand, oder wie ein Bergknapp unte Erde.

# 206. In 3. 8. partinod.

Ronigeberg ben 24. Det 1774.

lein lieber, befter Bartfnoch, 3ch babe t ben balben Saa in Bebanfen an Sie ieben, weil bier die Rachricht über Selmangefommen, bag unfer Greund Berber tit feinent Landesberrn überworfen batte egenmartia brodios und beriaffen fatt. Radricht, wobon mir bie Balfte nicht unwahricheinlich vortam, machte mich fo ig, baß ich ju Ihnen meine Buffnibe neb. polite, um über fein Schieffel einige Windau erhalten. Dente ju Mittag bab mich ieber Schwager Laval, bem ich wiebet febr gut ju werben anfange, mit ben fo d gewinfchten Corporabus delicti erfrent, enen ich, ungegchtet eines fauren Bofitte aut bem Bureau biefen Augenblick bepme inftreich in Ende gefommen binm bas Gold feiner Autorfchaft bon ben icfen ju reinigen, burfte frentich eine fleis euerprobe unumganglich fenn. 3ch boffe puniche, baf fie fuer und leicht und woble g fur ibn werbe. Der gewaltige Manch t bod immer ein wirfliches Reuer au berrabas in feinem Bufen brennt, und ein r lebendiger Sunte fann es mit bem en Balbe aufnehmen. Gute Racht, mein r Bartinoch! Wir baben beibe uns bente

fo mude gearbeitet, und Sie haben einen E mehr, schlafen ju geben. Wer weiß, war traumen wird?

Den 25. Oct.

Ich bin diesen Morgen nach der Stal laufen, um die Rachricht von herber sel lesen. Der Brief ift nicht aus helmstädt, dern aus Brandenburg, und in meinen gen von feiner Authenticität, sondern blotschwäs.

In einigen Probincialblattern schein Berfaster seinen Styl ziemlich vortheilhafi lengnet zu haben; gegen das Ende aber er gan zu kenntlich. Die Wahrheit zu fhalte ich es mit ihm gegen seine Sejaber wider ihn mit seinen Frennden. ganze Anoten beruht barauf, beibe Parti zu unterscheiden zu wissen.

Ich fomme von meinem Burean, erfe mehr von langer Weile als Arbeit zu Hi und finde den Meßcatalog vor mir, der durchgelausen, aber wenig für meine kan Neugierde gefunden. Durch meine veran außerliche Lage scheint mein Beruf zur A schaft, der ohnehin wenig immer zu bed gehabt, saft ganzlich erstickt zu werden. ich eben so vou von Planen als Derder ich auf einmal in meiner tollen Lauf. nterbrochen Er bat mich wieber aus Schlummer halb ermuntert. Sie wife as ich fur rafende Sprunge über feine rift gemacht. Ben feiner alteften Ur. var ich ben Augenblick fertig. Bu anich folaft alles, und ich babe nicht Luft, se Maschine mit einem Ringer ange weil mich bie Beit abgefühlt bat, und ienblicf fcheint verfloffen ju fenn. ', einige meiner Samenforner icheinen d herder's Bleif und Reber in Bluib Bluthen verwandelt ju haben; ich aber lieber Fruchte und reife. Und biefen Bunfchen gehört Beit unb. wie Salomon fagt, und beibes bangt n uns ab.

meiner gegenwärtigen Schwermuth und ing der Dinge habe ich feinen Muth und in herder zu schreiben. Bitte mir aber is, mich, sobald Sie Rachricht von ihm daran Theil nehmen zu lassen. Mein chsel soll Ihnen selbft keinen Zwang, als bloß in Ansehung dieses einzlictes, der mir am herzen liegt. Ihr rtiges Freyjahr und Ihre Genaufsteit jaften sind mir zu ehrwärdig und besals daß ich Sie nach dem Maßstabe, d hinz messe, beurtheilen sollte. An

die miefanische Anskicht lohnt es nicht, ju benfen. Wenn dieses Project batte durchgetrieben werden können, so möchte ich fast darauf
wetten, daß die Denkungsart seiner jehigen Gegner sich eben so sehr geandert haben wurde, als des zeitigen Sachwalters seine, und daß sich lesterer am meisten geirrt haben wurde. Es ist für kein menschliches Auge möglich, den haß der Freunde und die Liebe der Feinde zu erkennen; und dieß sind gleichwohl die stärken Elemente unseres Schicksale.

Run, mein lieber Sartfnoc, ich glanbe nun mehr gefchrieben ju haben, als Sie im Stande fenn werben, ju lefen und ju verfteben; weil ich nur bie außerften Enden meiner innigften Gedanten und Gefinnungen, bie mich wie ein dicter Rebel unterbruden, babe be rabren fonnen, und mich felbft ein wenig ju erleichtern gefucht habe. 3d umarme Sie auf bas berglichfte fur ichleunige Befriedigung meiner Bunice, ba ich es am wenigften verme thend mar, und es am nothigsten batte. Em pfehlen Sie mich Ihrer besten Salfte, und wirthicaften Sie gut mit Ihrer Liebe und Bartlichfeit, bamit etwas übrig bleibt, wens Die Jahre tommen, wo man weder fich noch Undern mehr gefällt. Meine Ganfe .. Ochwanund Rabenfebern find alle flumpf, und ich babe Gegenmartiges mit einer Trappenfeder geforiehen. Vielleicht kann auch biefer ankere Umkand etwas zur Entschuldigung des Inhales beptragen. — Leben Sie wohl und glücklich.

### Bon Berber.

Budeburg ben 14ten Rov. 1774.

36 wollte nicht eher fcreiben, lieber Freund Telonarcha, bis bie Prolegomena antamen, und bie erfchies nen geftern, eben ba ich gur Rirche ging. Dant Ihnen aus Bergensgrunde fur Ihren guten Billen und rebliche That. Gie haben meinen Ginn und 3weck nicht blog wohl gefaßt, sonbern auch febr gefaubert und ibealisirt, bat in ber Kolae mir Ihre Winte auf meiner Bahn gu Balfe tommen werben , baf ich ein reineres und ficheres Biel nehme. Bas bas Blatt im Publicum wirten werbe, weiß ich fo wenig als Gie. Bielleicht fo wenig, als mein Buch; aber bas ichabet nichts; ber Daulmurf grabt in ber Stille, und boch weiter. Dich freut fehr, bas fonberlich Ihr Unfang fo bell geworben; wer bas nicht perfieht, bem fann niemand belfen. Im zweiten Abelle baben Sie bin und wieber eine bofe Sache febr ant pertheibigt, ob ich gleich noch nicht febe, wie ich ans bers hatte verfahren tonnen. Baren bie Cachen bes smeiten und britten Theiles meines Buches lauter facta, bie fo porgezeigt werben tonnten, fo mare tein Menfch aufriebener, als ich. Batte ich aber bie lambeaux bes grauen Mantels bes Alterthums als ein gierlich geftide tes Riefb aufzeigen follen, so ware bas wohl für Ambren bes Jahrhunderts icon, aber für jeden klugen Minden Betrug gewesen. Also bleibt nichts als der Streitston übrig, den ich, ebenso wie jemand, herzlich hinaus wünsche, und der in der Fortsehung natürlich herausbleiben wird. Denn Ih. 2 und 3. sipb nichts als Chaos zu Ih, 4, der helles Licht enthalten soll, wie der erste Abeil. Was kann ich also dafür, daß das Publicum und bie lieben berebten Apollonii sich ein Ganzes benten, wo keines ist? Die Sache, wenn sie nicht außerst klein hätte werden sollen, litt keinen andern Gang, und ich soge wie der Fuchs: Das dieste End; ift noch hinten,

Bwey Stellen verstehe ich nicht. S. 5. "hier haben Sie zugleich — beurtheilen." S. 12. ben Mannes muschi. Erklaren Sie mir boch bie Beranlaffung zu beis ben. Auch ben Ausbruck bes Volo voli Doo. Beben tet's ein Rathsel? Und bann mochte ich gern bas bezogelegte Skelet bes Apollonii sehen, wenn ich's sehen barf. Ich hoffe, mein i. h., ber Berfolg meines Bers bes wird Ihren Ausspruch: In magnis voluisse — ha kräftigen; und Ihr Segen, insonderheit aus ben paar Stellen Moses und ber Richter, sen auf mir!

3ch weiß nicht, ob Sie meine anberen zwen Schrift chen erhalten haben. Ich bin gewiß, baß fie Ihren Bepfall haben muffen, wie alles, was von Bergen geht. Rann Bacchaus Telonarcha von Aftien schreiben, so tann tinb muß ich fagen, was meinen Stand und meine

flicht näher trifft, und ohne welches alles andere Recht in die Luft ift. Die in Berlin wuthen aukerordente hagegen, und ermangeln nicht, mir die niedrigsten beweggründe bazu unterzuschieden; woraus ich mir aber, enn der erste menschliche Stoß vorüber ist, nichts mase; es zeigt an, daß das Salz beißt, und das soll i. Zugleich muß ich freylich Rachwehen leiden, die sch eine geraume Zeit, sast vom Julius an, mein Lesm mitten unter Freuden meines Welds und Kindes im Jammerthal gemacht haben. Unter solchen Wehen der wird auch, hoffe ich, mein besserer Wensch gedorentmen, lieder D., will und hosse ich mit jedem neuen ichritte mehr zu genügen, je mehr ich mich von Ihnen i entfernen scheine.

Der Ruf nach Wietau war bloß hartmann's Einfall, i bem ich gleich kein Künkthen Zutrauen hatte. Allers ings wünsche ich bath eine Beränderung, benn die nämschen corpora delicti, deren ich auf der vorigen Seite dacht, haben auch hier alles um mich her so mürbe macht, daß ich, wo nicht auf Flammen Asche, doch uf leichtbewachsenem Moor gehe. Da ich aber noch gar icht weiß, wohin? so muß ich warten und ruben. der Wechsel, den Ihnen die verrätherische Luna zeigte, ehöste mit in diese Dornhecke. Da an einem kleinen Orte, wo Juden die ersten Bettel Regotianten sind, es Jund Schand' ist, mit Ried Schulden behaftet u sen, so war hier Berens durch hartlnoch so gut,

mir einen Stab zu reichen, baf ich mit Ehren Einen foulbig fenn tann, und bas ift bas gange, Rathiel über bas Sie fich zu fehr ben Kopf zerbrochen zu babe fceinen. Kommen und tuden Sie in bie hiefige Berfaffung und Sie werben mich loben und mir meliora tat wäuschen.

tind wie fleht's mit Ihnen? Immer noch auf ben fahlen Pferde, und ift niemand, ber Sie erlbfe? I will ein Fest fepern, wenn ich's hore. Und sammelt mid ber himmel einmal auf eine sichere, bessere Statte, soffe ich's noch zu erleben, bas mich hamann besucht.

Meine Bibliothet ift sehr vermehrt. Komme ich abe einmal von hier weg, so ftofe ich ben unnügen Abeil ber mir bann wenigstens unnüg senn wirb, weg, und hoffe einmal ohne Bucher, beren Dampf mich so sehr er ftickt, freyer zu athmen. Dann bente ich Zeichnung burd Bilbnerkunst auf einem neuen Wege zu treiben, und mich nach Italien zu bereiten, ob ich einst noch baht lange. Glaube aber schwertich.

Gothe's Clavigo und Leiben bes jungen Werthert werben Sie nicht übersehen; bas leste kenne ich noch nicht, so wenig als seine Anmerkungen über bas Theer ter nebst übersehtem Shakspeartschem Stücke. Im Sib tinger Musen-Almanache sind zwen Stücke: B. ben ihm, die Sie lesen mussen, und die den gangen Almanach aufwiegen. Er hat einen Lieflander, Leng, der jest hosmeister in Strafburg ift, zum Rebenbuhler seiner

leufbahn, den Berfaffer des Hofm eift ere und des zeuen Menoza, welchen lehteren ich auch nach nicht tenne. Duntt Ihnen nicht auch, daß die Stücke biefer Art ties fer als der ganze Berlinische Litteratur. Geschmad reis hen ?

Menbelssohn ift jeht bas Ibol meines Grafen, bem re sein Bilb von Chobowiekt geschickt hat mit ber Uns
terschrift ber lateinischen Berse, bie eine Frau von Omps
teba, Oberhosmeisterin ber Königin von Danemark in
Celle, stanto pode auf ihn machte:

Vir bonus et sapiens, quem vix e millibus unum
- - tulit consultus Apollo.

Das fehlende weiß ich nicht. Auch ist mir nicht bekannt, ab die Unterschrift von ihm felbst herrührt. Alopstod ist in Sartseube, ich habe ihn im Borbepgeben nicht gesprosen, so wie er auch in Göttingen gewesen, ohne einen Menschen zu sehn. Im Musen Almanach ist ein Aufstrit von ihm, aber wie mich bunkt, schwach. Wich hat's jummer gebunkt, das er mehr lyrisches, als bramqstifches ober episches Genie sep.

### Bon berber.

Budeburg ben ibten 900, 1774.

tinmittelbar nach Abgang meines Briefes betomme ich, mein:lieber D., von hartinoch einen fo befrembenben Auszug Ihres Briefes, das ich fogleich, nachdem in mir einen wideigen Abend und Morgen gemacht, bas Pofigetb baran wenben muß, Sie aus ben fonberbarn Jergängen Ihrer Phantasie und ber Lägen Prophetn vor Ihnen her zu befreyen.

Gs ift nicht wahr, baf ich hier außer Dienft, brob los, in Ungnabe und verlaffen fen; ich bin in aller ba Gnabe, die ich hier brauche, b. i. politische höflichkeit, Entfernung, und in meinem Amte. Ich muß bas se eigentlich sagen, bamit Sie auch meine Worte bes let ten Belefes, von ber Afche, nicht in ben Ginn ziehen

So febr mich bas andere in meinen Rieren flicht, benn ber gute Rame ift eble Galbe - fo muß ich bod
gu Ihnen sagen:

#### - non sine vano

#### Aurarum et siluae metu -

Das Loos ift geworfen, und man muß hindber. Mas hilfts, muthlos machen, wenn nur die That von sichtig machen kann? Das die Apostaten wäthen, ift nat turitch, und ich glaube, daß sie's noch mehr thun miss seine Beit kommen, das mid auch meine Freunde verkennen, selbst hamann verkennet ich weiß aber auch, daß Gott mir durch das alles burch heisen und mich durch Feuex läutern und bessern wird. Die bosen Geister würden nicht zu den Lügen, Goldels men, Personalien und Bersolgungs Rachrichten (da se nicht selbst versolgen können) ihre Justucht nehmen, wenn die Sache sie nicht bise. Daß aber das Galz voll Schlosten ist, sieht niemand tiefer als ich. Sa lange

Othem Cottes in meiner Rafe weht, will und werbe ich ftreben, das aus Rauch Feuer, aus hinfälliger Bluthe Frucht werbe; ich fühl's jeden Zag mit halber Berzweif-lung, das ich unreif wie ein herling bin — nur aber tein tobter Dornbufch.

Meine Briefe an Spalbing sind ein egarement du coeur, bas bem Publicum genug Augenweide verschaffen wird. Ich schiefte an ihn bas Buch, und glaubte nun personlich reben zu muffen, wie sich honette Leute begegnen; er zeigt den Brief, und Teller wird Posaunet der Dissonanz in alle Weit. Die Sache kommt an mich, und ich schreibe zwey Briefe an ihn, bis ich jest alle been zurückserbere, und sie, wenn's die herren wollen, sammtlich, und bas ohne Aumerkungen, dem ehrsamen Vublicum mittheilen kann.

Ihr Wahlspruch, lieber D., es mit mir gegen meine Feinde, und gegen mich mit meinen Freunden zu halsten, ift mein Wahlspruch selbst. Ich zerftucke ben Ansten, sodalb ich kann, von Alog genug belehrt; und siehe, hier ift mehr als Alog, siebenfach ärger! Ich entsliehe allem Streit und werse eine Reihe Bogen in Maculatur, um ihm zu entsliehen. Ihr Beute seht bort Berstin — Babel in Ehre und Unehre an, wie wirs in Deutschland nicht ansehen, und — beine Feuer:Rosse, lieber Eises!

Rurg, lieber Mann Gottes, bore nicht auf, mich an warnen, aber auch gu boffen, und lieber gu farfen ! benn ich fühl's gewif vorans, bas mit bas lebte noth fe wird. Las meine Sach in occlosia pressa wich Virtus ropulsao nescia stralidae. Amen. Ihr gepti ter, verleumbeter,

lebenbiger Colocismus D.

207. An 3. F. Partfned. Konigsberg ben zoten Rov. 17.

Mein lieber Bartinoch, Dier faß ich in vol Undacht, und brachte zwolf Zeilen ins Rei in meinem Sibolenverfuche über bie Ebe. ber Boftbote mit ber Ginlage pon Berber i Sie ift bie Wirfung bes bon 3bn mitgetheilten Unszuges, und bat mich febri rubrt, 1. baß er in feinem Poften fo feft, ( ibm nothig und lieb ift, fist; 2. baf er b fleinen abusum Ihrer Freundschaft mir fel nicht jur laft legt; 3. baß er immer fich n mich verwechfelt bis jum lacherlichen. MI worten Sie ibm bod mit erfter Boft, weil i nicht eber foreiben mill, bis ich fann. 9 bin halb frank von Riuffen, halb frank von Une bulb, weil ich alle Augenblicke einen jung Martin ober eine fleine Dagbalena i marte. Der Termin ift borben ; vielleicht ! fomme ich gar ein paar Bwillinge; je met beito beffer.

Es fceint, als wenn ber Berfuch über t Ehe wohl noch mit biefem alten Jahr ju Stal

fommen mochte. Ich babe ben Anfana in B. rer Dochkeltwoche gemacht, und bisbet fo menig ins Reine und fo viel im Rleck baran gefdrieben, baf ich nach ber Dube, bie es mich gefoftet und noch toften wird, einen fo fleinen Embroo zu liefern, nicht anders als etwas eitel und zuverläßig von deffen Tugend und Kraft muthmaßen muß. Bunfcte baber, bag Sie auch bas Ihrige baben thaten, es fo correct und niedlich als möglich zu liefern. Ueber awen weitlaufig gebrudte Bogen möchte bas Thierden mobl nicht laufen, und es ift and nicht moglich, mehr in einem fo ebenteuerli. den Sone ju beftreiten, weber im Ochreiben noch im Lefen. Da Sie einen Quartanten iber bas erfte Capitel ber Genefis ausgegeben, fo gebort Shnen auch von Rechts wegen bies fer fleine Commentar über bas zweite Cavitel. Urtheilen fie felbft, ob Sie auf viele Les fer Rechnung machen fonnen, wenn Sie es werben gelefen baben.

Antworten Sie doch unferem Buckeburger fo bald als möglich. Benehmen Sie ihm alle die Grillen von Conspirationen ju Babel. Wenn Sie nicht ben dem ersten Bande Schaden geshabt haben, und felbst in diesem Falle, um fich schadlos ju machen, rathe ich Ihnen, halten Sie ihn mit Rachdruck zur baldigen Lieferung ber letten Salfte an, doch unter ber

bon ihm felbst bereits entschloffenen Bedingung, fich bes polemischen Tons so viel möglich ju ent halten, mit mehr Kluß ju schreiben, und we, niger Starke und Singularität im Ausbruck ju affectiren, sich mit keinen Apologieen und Rebenbingen aufzuhalten, sich seines ganzen Krams, so gut er kann, zu entschütten und zu entledigen, und hierauf sich selbst auszuruhen und das Publicum ausruhen zu laffen.

208. An J. F. hartinoch. Konigsberg ben 2ten Abv. Sonnt. 1774.

Mein lieber Freund hartknoch, Ich habe mich heute ganz marobe an meinen Sevanter Claudins zu Wandsbeck geschrieben, und muß doch Ihnen, als einem jungen Chemanne, auch meiden, daß ich den ten Dec. Rachts vor 1 Uhr, mit einer lieben Tochter erfrent worden, die noch denselben Tag Abends 5 Uhr, in meinem hause von dem hofprediger Lindwer getauft worden. Sie hat den Ramen May dalena, meiner sel. Mutter zum Andenken, und den Ramen Catharina, meiner Aspasie zu Ebren, erhalten. Antworten Sie bald unserem Buckburger, weil ich darauf warte, um seinem kleinen Sohne eine Braut antragen zu können.

Der fleine Sthyllenversuch ift fertig, aber furger gerathen als ich bachte. Er wird nun faum einen Bogen betragen. Unf die Diermeft meffe muß er in die Welt als ein kleines klimacterisches Monument meines 45ten Jahres. De
Sie ihn ohne Anstoß des Gewissens werden
drucken können, hierüber erwarte ich Ihr treuberziges Bekenntniß, melde aber zum voraus,
daß der ganze Anoten eben darin liegt, daß er
Geandal unserem moralischen Jahrhundert
geben soll; und wenn er diese Wirkung zu thum.
im Stande ist, so habe ich meinen Endzweck
erreicht.

### 209. Un herbet.

Ronigeberg ben 20ten Det. 1774.

Mein liebster herber, Gott segne Sie, Ihre liebe Fran, Ihren fleinen Liebling und Ihr ganzes haus zum Renen Jahre, und schenke Ihnen Gesundheit, Friede und Frende. Ich habe ben 25ten und ben 3oten Rov. Briefe von Ihnen erhalten, und die Einlage des letzeren sogleich bestellt, aber noch feine Antwors aus Riga erhalten, die ich Willens war abzusparten.

Die prolegomena Ihres Freundes find Ihsen also Dom. XXIV. p. Tr. zugekommen; mit erft neun Tage später, den 21ten Nov. Der Litel bezieht sich auf eine alte Kirchen-Reliquite, die den Titel führt: Consultationum Zacchaei Christiani et Apollonii philosophi L. III. Sie ist das alteste und erste Stuck im d'Achery nach ber neuesten Ausgabe von 17 Tistemont soll den Evagrius für den Berfagehalten haben, nach der Gelehrten. Geschie der Congregation von St. Maur Th. 1. 155. Eben daselbst sinden Sie S. 246, t Dom. Paul de Gallois eine Inschrift auf e Reliquie U. L. H. von Bonne nouvelle zu Ron hat drucken lassen unter dem Titel: Vel veli Dei. Jemand sagte hier, daß auf Ihr Titel verhüllte anstatt enthüllte stehen sol

Unfer alter Freund Kanter ift Buchdrme in Marienwerber geworden, und seit Lem Papiermuller zu Erntenau. Sein fritischen Urtheile zufolge, sind wir beide paar Schriftseller, an benen ein ehrlicher Bleger zum Schelm werden mußte, weil i feine currente Waare zu liefern im Stat waren, Aether schrieben, und außer i Sphare des Publici, von dem man doch ben mußte, und das von keinem Aether sei leben könnte, und eine Laufbahn hatten erfi steln wollen.

Mamamuschi bezieht fich auf ben Gent hamme bourgeois bes Moliere, und fom bereits in ber Apologie bes D bor, wo bie br Schlafmusen bren Rammerh bedeuten, ju A nigsberg, Gumbinnen und Marienwerber. Swiffen, liebster Freund, baß heinrich Sot ber, unser alter Landsmann, auch einmal a

Ritter von Rofenkrenz geschrieben. Da er kein Baffa, weder von dren Rosschweisen noch von dren Schlafmusen hat werden koni nen, so wird dem Papiermuller in Trucenan der Schwank angedichtet, daß er seinen alten Zeitungeschreiber zum Mamamuscht von dren Schreibsedern macht.

Mit Ihrem egarement du coeur, fich beit Unti-Luther ju Bobmifd . Bredg ju verrathen, bin ich recht ubel gufrieden. Wenn Sie mit Die Abichrift Diefes ebenteuerlichen Briefmechfels mittbeilen wollen, fo verfpreche ich Ihnen auch bie Con-unationem Apolionii philosophi. Eine Bertraulichkeit wird ber anberen werth fenn, und die Bedingung fur und beide aleich beilig , feinen Gebrauch babon ju maden, weber birect noch inbirect: Dartfnoch bat frenlich eine fleine Berratheren begangen, vielleicht um fic an ber meinigen ju rachen. Beil ich aber mich immer fo gewohnt ju fcreiben, baß ich an bie Berantwortung meiner Gebanten gue aleich mit benfe, fo habe ich feinen Grund; mich über ibn ju beschweren, fondern freue mich bielmehr über ben Beweis Ihrer Rreunde fcaft, ben ber gange Streich mir bon Ihrer Seite jugezogen; daß Sie bas meifte in bemis jenigen Lichte gefeben, morin es gefeben werben muß.

Das Sie größer égsremens du vobur et

de l'esprit in Profe und Berfen fabig fin wiffen Sie beffer als ich. Bas haben 6 nicht in ber Borrebe ju Barner über bie G gefeben! Und Sie muffen fic barauf gef machen, baß andere Leute in Ihren In nen, bie Sie weiter treiben als ich, noch m feben. Bie viele Disverftandniffe erratbe ans Ihrer Untwort auf mein Abendichrei bom 4ten Dct. Gie wiffen meine alte & bindung mit dem Sause in Riga. 36 fe Ihnen auf irgend eine Urt verargen, mas! nen ber Bruber meiner Afpafia ju Gefal thun fann und muß? Berbenfen murbe id Abnen, wenn Sie irgend einen anderen nal gefucht batten, als ber meinem eige Bergen fo nabe ift und bleiben wirb. Rlugbeit, fich in foldem Rothfalle einem lichen Rothhelfer vertraut ju haben, ift f nach meinem Gefdmad, und bat meinen a sen Benfall. 3ch fenne felbft biefe Berley beiten, mehr aus Burcht, Gott Lob, und ! ticipation, als bisher aus wirklicher Erfahre Ich habe mein baus von Schulden fren macht bis auf eine Rleinigfeit; aber auch lieat mir auf bem Bergen. 3ch lebe, @ Lob, noch in feiner Roth, aber befammi und angflich und beforgt, befonbers får Bufunft , wo ich feinen anbern Musmea fet als ben einzigen und rechten, ein Dertren

anf bie Borfebung und eine etwas frenge Diat in meinen Ausgaben, bie freplich nicht nach meinem Gaumen ober Dagen ift. Auf ber Zanbftraße, ben Galgen borben, liegt mein Siud nicht, fonbern auf einem engen, fcma-Ien Pfade. 3ch habe es eben fo gemacht, wie Sie, und meine Buflucht ju bem gapenbruber genommen, ben ich als einen Bater liebe und ebre, und immer befto mehr, weil er eben fo flug als trenbergiff . Denn mit Leuten, bie es nur halb finb, habe ich nichts gu theilen. 3ch habe bie Bufriedenheit gehabt, 'an ibm einen gangen Dann ju finden, ungeachtet ich mich eine Beit lang bon ihm gefoieben, bamit er es nicht nothig finben modte ju thun. Est modus in rebus, ift meine gulbene Regel.

Da Sie, mein liebster herber, nicht muthlos gemacht senn wollen, so bitte ich Sie
in Ansehung des Anti-Luthers zu Bohm. Breda
ganz ruhig zu senn, und nicht das Spiel durch
unzeitige Apologieen, überstüffige Ehrenrettungen zc. zu verderben — Ihre Weisfagung, von
Ihren Frenden, und seibst dem bosen Agagiter
verfannt zu werden, wird schwerlich eintreffen.
Unsere Freundschaft soll fein Lorso senn, sonbern ein Exegi monumentum, quod non imber
edax possit diruere aut in num erabilis annorum series et suga temporum,

pein haus hat sich mit einer jungen Lochter vermehrt, die mir Gott am aten Dec. gleich nach Mitternacht geschenkt, und die noch benseiben Lag durch D. Lindner in meinem kleinen hause getauft worden. Der abwesende Pathe war unser lieber Confusionsrath Claubius zu Ulubris, den ich seiner Sunden wegen und um ihn dafür züchtigen zu können, zum Gevatter gemacht. Wäre es ein Georg Martin gewesen, so haus sie Gevatter sens sollen. Mein Rath den mird aber des Claubius nugas lieber lesen, als Ihre mustalischen Dramata, die ihr zu gelehrt sind.

Unfer gegenwartiger Provincial-Accife- und Bollvirector ift or. Stockmar, ein geborner Darmftabter, ein liebensmurdiger Mann für mich, unter bem ich noch aufzuleben hoffe. Wenn Sie mir über feine Familie etwas zu pertrauen wiffen, foll es mir lieb fepn.

Ihr Berleger ift so aufmerksam gewesen, mir Ihre Philosophie ber Geschichte und Provincialblatter, sobald er felbige nur selbst er halten, ju übermachen. Ich habe beide zwermal durchgelaufen, weil ich Ihre Bucher nicht langsam zu lesen im Stande bin.

Ihre Beobachtung über Rlopftod und fein Iprifches Tatent fteht fcon in den Rrengigen S. 217, in einer langen Note.

Ran leben Sie wohl, lieber Freund Der

ser, nub laffen Sie fich die Grille vergeben, bas beilige Grab ber iconen Runfte zu bestwen. Penten Sie bfter nach Rorben und an fre bafigen Freunde.

Thenbs.

in Sorn ba ich mit Ihrem Briefe fertig war und jumachen wollte, kommt mir ein Bote und bringt mir Einlage von Touffaint, der fie unch wohl eher hatte bestellen konnen.

Es freut mich, daß Sie die Kortfetung er Urfunde balb liefern wollen. Beraus mit, af ber Ropf einmal rein und bas Derg leich. er werbe. .. Unter uns gesagt, warum ich Ihe Antoricaft nicht recht verdammen fann; veil fie Wasser auf meine Duble ift, tit bem funftigen Erbberen von Trutenau ju eben. Ja, liebster D., Baffer auf meine Ruble. Der Plan des Mien-Man. hoam ar gar ju übertrieben; unterbeffen hat die nere von Rabmonbor boch bas ihrige gethan. ber Bachaus icheint mir ein großerer Ochleis jer an fenn, und fann vielleicht eber ju feiem 3med fommen. Aber Beit und Glud ebort frenlich baju, und am erften fehlt es m meiften. Doch ben aller möglichen Muße ift fic bas lette nicht ererben und erwerben.

Gefest ben Sall, daß ich diefen Augenblic aller

Befchafte entlebigt marbe, fo waste ich wahrlich nicht, womit ich ben Unfang ben nem Mifibaufen machen follte. Die Ergiel meines Sohns wird mir von Lag ju Las gelegentlicher, und es murben fich fo viele 3 Aussichten zeigen, baß ich burch meine menntliche Rrenbeit leicht mehr gefeffelt wurde, ale burch meine gegenwärtigen Be geschäfte. Und bisweilen fomme ich mir ter meinem Druck als ein Balmbaum von. fo mit bem Loofe auf bes Beus Schoof , frieden ju fenn, ift bas mabre Gebeimni Dotimiften. Miso, pom Laufe ber Umf gegangelt, mit ben Mutterhanben ber 2 bung geleitet bin und ber, und unter Baterange bes Alten ber Tage, wollen wi jeber feinem Biel entgegengeben - wieber richten bie lafigen Banbe und bie muben ! und auffeben auf ben nempor und redumpt miezuras xaradeorfearra

Bergeffen Sie nicht die Abschrift Ihrer Correspondenz. Wenn ich auch nur seine wort vor der hand erhalte. Sie wissen, ich ein anderer Lavater in der Physiognomis Styls bin; und wenn Sie nicht in den Si Ihrer Muttersprache zuruckfehren, so find eben so wenig vor einem bello grammatiocher, als der neue Reformator zu Bohm Breda por dem bello grahographico.

Grauel ber Bermaftung in Anfehung ber beutfchen Sprache, Die aleibiabifchen Berbungun. cen bes Artifeld, Die monftrofen Bort . Ruppeleven, ber bithprambifche Syntax und alle ubrige licentiae poeticae verbienen eine offentliche Mbudung, und verrathen eine fo fpasmobifche Denfungsart, bag bem Unfuge auf eine ober anbere Urt geffenert werben muß. fer Mistrand ift Ibuen fo naturlich acworben, bas man ibn fur ein Gefet Ihres Stols aufeben muß, beffen Befugnig mir aber gant unbegreifich und unerflarlich if. Liegt bier auch eine Satore auf ben Libertinismus un. feres Jahrhunderts' jum Grunde ? Ben Ihrer weiten und grundlichen Renntniß Ihrer Dutterfprace, bat man Dube, bie und ba einen reinen beutschen Period ju finden, ber ein fo rara evis ift, bas ber Lefer fich wie eine blin-De Benne über ein gefunbenes Rorn frent.

Ich bin in biefem Stud fein Partengan, ger noch Mudenfeiger, gebe aber dem Ben-faffer der Maccabaer Recht, welcher sagt: Aller zeit Bein oder Waffer trinfen ift nicht luftig, sondern zuweilen Wein und zuweilen Waffer trinfen, bas ift luftig für den Lefer. Wenn Luther's Sprache auch bisweilen nach dem Lann-lein riecht, so schreibt er doch nicht immer die Sprache eines Trunfenbolds.

Die Fran Confforialrathin follte, mein lies

ber h., die Stelle bes Apoll ober bes Magnit in Norden vertreten, und Ihr eingeschlafenes Ohr zu erwecken suchen. Ronnen Sie über diesen Punct sich gegen mich rechtsertigen, so thun Sie es. Ich erwarte Ihre Verantwortung. Wo aber nicht, so thun Sie alles, was Sie konnen, Ihren zweiten Band durch eine Palingenesse des Styls zu unterscheiden, Ihrem Verleger zum Trop, welcher sich einbildet, daß dieses Ihnen weder möglich, noch recht pothig wäre, worin ich aber gar nicht seiner Mennung bin, wie in den meisten andern Stücken. Deus nobiscum!

210, An 3, g. Sartinod.

Ronigeberg ben 31. Jan. 1775.

Liebster Sartknoch, wenn Sie nur fo viel Beit hatten zu lesen, als ich Luft zu erzählen, so wollte ich ab ovo usque ad poma Ihnen alles schreiben. Run lesen Sie so viel Sie wollen, und laffen Sie mich schreiben so viel ich fann.

Gestern um biese schwarze Stunde faß ich, trank mein Rannchen Casse, und dachte nicht piel an das elende Leben, wie der Prediger Salomo sagt, als mir ein Faßchen Caviar ins Daus gebracht wurde. — Und fein Brief, feine Zeile daben! Mit dieser Exclamation des Bunderns ging ich auf mein Burean. Als ich in

Daufe fann, liefen mir meine Rinder entgegen und ichrieen: ein Brief, ein Brief! -Bon wem? Bundet Licht au, gebt ber. -"Ibre Sibolle roth und fcmart, wie Sie es verlangten, abgedruckt, 3men Eremplare." 3 Beilen. Un feinen Caviar gedacht, an feine borgangige Correctur! Der Berleger, bachte ich , ift ein anderer Julius Cafar, aber noch fein Anguftus, ber bes erften Festina mit eis nem lente ju verbinden mußte. Unterbeffen war bas Bagden geoffnet und bon Rindern umlagert. Che es jum Sandgemenge fam ging ich, mein Drafel ju Rathe ju gieben. Beil ich erfah, daß die Sibplle am Tage Abele gunde angefommen mar, fo mar bieg nomen et omen. Es lebe bie Sibplle Abelgunde! zwitscherten bie Jungen. Der Alte af, wie er foreibt - bis er nicht mehr fonnte, und die Rinber machten es leiber nicht beffer. Diefen Morgen erhalte ich bon Brn, Touffaint eine Entfouldigung, baß ein fleines Briefden, jum Bagden geborig, megen feiner fleinen Statur mare überfeben worden. Diefes Billet Dour bffnete mir die Angen, erftens über meine eie gene Ungerechtigfeit, womit ich Ihr Stillichmeis . gen in ben Berbacht eines beimlichen Unwilleng uber mich gezogen batte; zweitens über ben unvermeidlichen Betrug ber optischen Benmbre ter groß und flein, bid und bunn, wenn

man ben Inhalt ber Dinge nicht einzuseben im Stande ift. Geftern bieß es: was fur ein bider Brief! Und es waren bren Beilen obne Datum. Deute hieß es : ein fleines Briefden ! Er enthielt gleichwohl, ohne bas Datum mitzured. nen, über eilf volle Beilen. Radricht som Drudort: Ramen bes gelehrten Correctors: genommene Abrebe, bie Lettern bis ju meiner Untwort fieben in laffen : ein Derfmal bes guten Billens, ein andermal ben übrigen In halt meines lieben Briefes zu beantworten; Woife bom Connchen Caviar, und ben Anhang eines driftlichen Bunfches, ber fo trefftich einge troffen, baß ich nunmehr bestimmen fann, aber ein Pfund mit meiner fleinen Mannichaft ver folungen ju baben.

ilm meine unverschämte Lufernheit in Apfehung bes Caviars einigermaßen zu entschibigen, kann ich nicht umbin, anzusühren: robaß ich eine so tief eingewurzelte Ungeschicklicheit und Abneigung gegen allen Dandel und Wandel habe, daß ich ohne Ruckficht bes Eigennußes wünschen möchte, nichts auf der Bett erkansen zu dürfen; 2. daß ich so kreng, als der Accise Tarif meines allergnädigken Denarchen, unter den Objecten consummationis ordinariae und Delicatessen bistinguire; 3. daß ich lettere mit allem möglichen Spierrismo verzehren mag, und daß das Andenten eines

Freundes, dem ich einen Genuß zu verdanken habe, der beste modius torminus ift, die Fibern des herzens und Wagens zugleich zu kipeln.

Meine fleine Abelgunde ift fo rund und gut im Drud gerathen, baf ich meine Freude an ihren rothen Wangen und pechichwargen' Augen und Saaren gehabt babe. Ich überlaffe es ganglich Ihrem Gutachten, ob fie von bepliegender Ungeige von Muttermalern noch einie gen Gebrauch machen fonnen und wollen. Bitte nur, liebfter herr Berleger, mich nicht aus. gulachen, bag ich wegen eines leichten Bogens in flein Octav fo viel Rederlefens mache, und Ach durch bas optische Urtheil meiner lieben Umtefcweffern in langen Roden mit glattem Rinu nicht irre machen ju laffen, welche bie vires nach bem volumen ichaben, und bunt bid, flein groß nennen, nach ber Unter-In-Rant bes finnlichen Augenscheins.

Bon den mir zugedachten Eremplaren bitte ich noch zwen abzunehmen, eines für Orn-Georg Berens, für seine stillen Berdienste um unseren gemeinschaftlichen Freund zu B. und das andere für den armen hinz in Mictau-Bolte einer von beiden das Andenken der Sibplle Abelgunde verschmachen, so bitte ich das verworfene Eremplar für mich bepzulegen und es als corpus delicti gehörig zu zeichnen-

Run, liebster Freund hartfnoch, bas if

wirklich der lette Brief, den ich Ihnen vor der Oftermesse schreibe, weil ich den ernsten Willen habe, wo es nur immer möglich seyn wird, etwas feisteres in Ihren Berlag zu liefern, um Sie wegen der begangenen Tandeley mit der Sibylle wo möglich schadlos zu halten. Es wird keinem Menschen auf der Welt so schwer und so leicht, einen Brief zu schreiben, als mir, und ich din das wurderbarste Gemisch von extremi-, Wein Badrenlager über den Artifel, den ich im Schilbe führe, ist so voll, daß mich mein Uebersus arm macht.

Ein Zwolstel des Jahrs ift verfloffen, ohne daß ich weder eine Rirche, noch die Stadt bes such habe. Eine splendida bilis, wie horag es nennt, zeigt mir an jeder Sache Seiten, die Andere nicht sehen können oder nicht sehen wollen, und macht mir allen Umgang mit Menfchen, die mir so unerklärlich sind, als ich Ihnen senn muß, unausstehlich. Diese Rucksicht auf meine Gemuthslage scheint mir den fichersten Ausschluß über unseres gemeinschaftlichen Kreundes ebenteuerliche Autorschaft zu geben.

Mun, ich muniche Ihnen und Ihrem gam jen haufe viel Freude, und erwarte Sie - halb ober gang fertig, ju Oftern.

#### Bon Berber.

Ich kann's Ihnen nicht bergen, liebster hamanni; af es biesmal nicht Sie gelten follte, sonbern bie Inagen, bie Sie bestens und balbigst auf beibe Posten jeben werben. Un Sie mich auszuschstten, habe ich och nicht Zeit und Muth; wollte Gott, ich konnt's alb!

Alfo nur summarische Antwort auf Ihren Brief, er mir ben ten Ian. tam und ein gut Omen war gum wuen Jahr, so furchtsam ich ihn in die hand nahm. tein Wahlspruch zu biesem Rt. I. wird wohl heißen! inde buben, verstummen und fest werden in ber Wahreit. Alles scheint's mir bisber zu bestärfen.

Spalbing's Briefwechfel follen Sie bekommen, wennt'e Bunbe gugeheilt ift. Jeht ift fie noch gu frifch. Ich ag auch bafur von allen Apolloniis noch nichts boren, s mir Gott hift.

Bild Ihnen ju Ihrer Tochter, und auch melkt Betb fagt Amen! Unfer Bube ift ben einer hier herrbenben Ainbertrantheit mit baran gewesen, hat sich ber wie ein Lowe gewehrt, und ift fren und munter.

Slaubius hat mir noch zwen Exemplare ber Prolesomena gefandt, bie ich an die Darmstädter fenden soll, Ber sind bie Darmstädter? Ists etwa Moser? Denn R... ist eher mein Berrather, wie ich zu glauben rsach habe, als mein Freund. Stodmar's Familie

rühmt meine Frau, so viel fie bem Gerücht nach kennt. Sen er Ihnen zu vielem Guten !

Ich habe ein Buch, bas ich heute absende, takleister und Scheere fertig. Bollte Gott, bas es i lette ware, bas ich fchriebe. Die Bollslieber nehme gurud; an Fortseigung ber Provincialblatter bente nicht; ich will und muß schweigen. Urtunde ift et bas einzige, bas ich liefere, und auch bas soll mich ni halten.

Um uns ift Racht, lieber b., bittet Gott, baf bie Racht enbe, und, was er gewiß thun wird, in Li auftlare. Wird mein Auge licht fenn, wirds auch m Styl werben; er ift von nichts, als meiner ungelenk unebenen, trägen, handlungslosen und bilbervollen (v lut aogri somnia in Platos Hohle) Denkart 3ing Lebt wohl, treuer, trauter Stien, Pan und Orphenia

Datum ben 11ten Febr. in tiefer Soble.

211. An J. F. hartenoch. Königeberg ben 13. Febr. 177

Mein liebster Freund hartknoch, "Sie me, den sich ju noch größerem Verlage von me, gefaßt, aber unter keiner anderen Bedingun "als Sie mir schon gesagt, daß und wie me, die ganze Sache conveniren wird. Ich sie mid, "diest auch nicht übel nehmen, da Sie wid "Ihren eiggnen Vortheil nicht handeln die "sen." Um so züchtig als möglich von diese

passu ju reben, erlauben Sie mir, benfelben als ben Da bel Ihres fleinen Briefes angufeben, und ad imitationem et modum vasri Horatii at praludiren: 1. baß ber Bar erft gefangen fenn muß. 3ch lefe jest ben Julianus und Eprilins, und bente erft auf Saftnacht ben Unfang mit meiner Arbeit ju machen. 2. Ift es mir ein gutes Omen, bag Sie ale ein ehrlicher Preuffe bas principe de convenance jum Grunde legen. Da ich als Autor gleiches Glaubens bin, fo fcmeichte ich mir befto eber, mit eie nem amanuensi von gleichen patriotifden Grund. faben einig und fertig ju merden. Aequa potostas von beiben Seiten jum Boraus gefest. Hanc veniam petimusque damusque vicissim. 3. Der E . . , verlangt Ihren Schaben , aber ich nicht, weber als Freund noch als Schrift. Reller, ba bieß mein Sandwerf niemals gemes fen ift noch werben wird, wie Sie felbft miffen. Mifo, Ihrem Bortheile gemaß ju handeln, ift ganglich Ihre eigene Sache, von ber ich nichts berftebe, noch verfteben will, um fein Allotrio-Episcop ju fenn.

Diefe Schurze von Beigenblattern habe ich nolens volens flechten muffen, um bie pudenda meiner Autorschaft und Ihrer Aeußerung ju bebeden.

Daß Sie die kleine Abelgunde, Ihr eigen Berlagsbuch, nicht versiehen, das ist Wasser Damann's Schriften, V.X4.

auf meine Duble, mit unferem alten Kren be, dem Papiermacher in und von Trutenal ju reden. Sie find Gott gob mein fechster Am nuensis, ber mir bie Ehre anthut, mich f einen Antor ju erfennen, ber eben babun daß er fein Schriftsteller fenn will, verbie einer geworden ju fenn. Ihre eigene Son ift es, baß Sie nicht auf unfere Gefpra über die Erscheinung ber Brelichter im alt Graben, über bes Salimafriften Nasonis les ber frenlich - aber nicht bem Sausberrn u Berdrieß auf den Bufen - gehangen an m ben verbient, noch auf meine Gefichter, bie fonitt, Achtung gaben, weil Gie bort am Re fterfoof benm Borcellain . Schaffchen ben et baren, fdmachtenden, entzudten Liebbal fpielten. Runmehr hoffe ich, bag Ihnen 1 posteriora Ihres verlegten fibollinifden . 9 fuches fo fonnentlar fenn werben, als ber bi tige Mond, ber morgen eine Eflipfe erlei foll, ohne es felbft ju miffen, weil er nid als ein amanuensis, aber tein Autor fein Glanzes ift, wie

Ihr ergebener Diener 3. 6. 4 P. S. Mein Namensbetter bes A. E. fcbrieb f mit Einem n finali, welches ich funftig zu verbe peln bitte, weil ich auch feinen mußigen Buch ben meines guten Namens gern verlieren möck

### 212. In Berber.

Ronigsberg ben 14. Marg 1775.

Mein liebster Freund herber, 3hr lettes vom iten Febr. ben 27ten richtig erhalten, bie Einlagen sogleich bestellt, und gestern Untwort aus Riga befommen, auf die ich mit Schmerzen gewartet, um Ihnen antworten zu können.

Ihr Gludwunsch in Ansehung bes Mannesist abermals zu Wasser geworden, und ich bint entschlossen, zu leiden und meinen Plan fortzusehen so gut ich kann. Denn sieben Jahre Neberseher gewesen zu senn, und nun zum dritzen male Copist, und zwar bilinguis — ein solch Leben übertrifft alle hiengespinste Ihrer Doble.

Ihre Caroline ift eine Mannin und meine Freundin. Die nahe Freude über Ihren Buben mit dem Rabenscheitel sollte doch wohl das Gleichgewicht mit dem Verdruß über entfernte Feinde halten können, wo nicht ein gutes Uedergewicht geben. Wer find benn Ihre Feinde? und was ift es eigentlich, das Sie von Ihnen befürchten? Ift nicht alles ein Blendwerk eines inneren Feindes und ein blauer Dunst gleich den keiden des lieben Werthers? Palten Sie sich wenigstens an den pindarischen Spruch, daß geschehene Dinge nicht zu ändern und künstige auch nicht in unserer Gewalt; aber

vielleicht beibe burch bie Gegenwart bes Glambens und Bertrauens auf den Stifter unferes gangen Schickfales, welches immer ein Gewebe ber hochften Beisheit und Menfcheliebe bleibt

Arzt, hilf dir felber! Frenlich befinde ich mich auch in dem Falle des Unternehmers, der die Rosten zum Bau seines Thurms nicht immer genau genug überschlägt. Unterdeffen kommt man eher mit Ehren durch ben einem Gefählt dieses Grundfehlers, das, um aufrichtig zu senn, nicht eben laut sepn darf, sondern seine der Stille geschehen kann und desto gladib cher seine Wirfung thut.

Mir nicht einmal zu sagen, wovon bas mit Kleister und Scheere fertige Buch handelt! Db es bloß Drohungen sind, oder schon wirk- liche voies de fait, die Ste so in die Enge treiben? Wer zu seinen Freunden fein Bertrauen hat, ist ein Maulchrist. Wer sich bot seinem Freunde furchtet, was für Derz wird der haben, seinem Feinde zu begegnen? Sie haben also von allen Seiten Unrecht, und verdienten von Rechtswegen aus dem Albo der Hamannianer ausgestrichen und mit Asmus zu ben Mystifern classischer zu werden.

Diefem mochte ich . . . mit feinen zwen Exemplaren an die Darmftabter! Dem him mel fep Dant, bag er ben gerabeften Weg,

nach feiner Urt, über Bucheburg genommen. Rann es Ihnen wohl einfallen, daß ich an ben Laienbruder und die Meerfage, an die ich nicht mehr benfen mag, mich ju gleicher Beit ju empfehlen fuchen murbe? welches gegen allen . Wohlstand, und noch mehr gegen den unficht. baren Beiff meiner politifchen Rannengießeren oder Autoricaft unvergeblich gefündigt mare. Sie werden boch wohl nicht fo bienstfertig fur Die Commission ben Ihrer ungelenken, unebenen, tragen, handlungelofen und bildervollen Denfart gewesen fenn? Auch felbft in bem Balle, mare ich im Stande, nach Darmftabt au foreiben, bag er bas Eremplar wieder aus. fpepen follte. - Rein, Claudius bat feinen ane bern Auftrag befommen, als an den gaienbruber und gavater, und etwa an leffing eines au befordern. Beruhigen Gie mich, fo balb Sie nur fonnen, uber diefen Punct.

Ihr Borfaß, sich auf die Fortsetung der Urtunde einzuschränken, gefällt mir. Meiners habe ich auch gelesen, mit viel Zufriedenheit. Er thut Ihnen mehr Shre an, als Sie verdienen, sagt Better Rabal zu Böhmisch Breda. Und überhaupt haben Sie von flein auf ben Ihrer Autorschaft mehr Glück gehabt als Verstand, sagt abermal Vetter Rabal. Der Wann hat wahrlich nicht immer Unrecht, so wenig Sie immer Recht haben können.

>

Seben Sie Ihr Saupt empor, und hall Sie die beste Welt weder für Plato's nach Pto's Sohle — vielleicht ein Fegfener zu ein bessern Bestimmung. Ruffen und grüßen E Ihre Fran und vergessen Sie nicht Ihren plagten, erschöpften, aber an seiner Erlöst und Palingenesse niemals verzweiselnden Pmenfreund am alten Graben.

#### Bon Berber.

Buceburg ben 27. Marg 17

Sogleich antworte ich, lieber h., ba ich eben : ren Brief bekomme. Die Prolegomena nach Darmft sind nichts weniger als versandt. Auch ber eine Ritt nicht des Claudius, sondern mein Einfall, weil sonst nicht zwey aussindig machen konnte. Berge Sie also dem läßigen Wandsbecker. Die Erempt sollen gleich nach Darmstadt und Jürich, obgleich Law wiel zu plan ist, als daß er Sie fassen könnte.

Auch Ihr Kummer über meinen Embryon ift noth, lieber S. Er hat weber mit Erethi noch Pl gu schaffen, sondern ist eine theologische Schrift in i nem Berufe, wo ich also wenigstens ehrlich sterbe. A hatte ich Ihnen vorrufen sollen: "neue Magier Orient sind erschienen!" ob ich gleich also manchmal ersten Taumel meiner Freude wähnte? Jeht ist das dene Kalb so oft umgegoffen und steht so holgern

daß ich kein Wort zu fagen vermochte, bas Sie nicht verführt hatte. Was konnte ich also thun, als schweigen?

Nicht Miftrauen ists also, lieber Bor = und Mits Streiter, baß ich Ihnen nicht plauberte; sonbern Scheu, Ihren Bucephalus zu verführen, und Demuth. Es ist vielleicht bas erste Werk, wo Sie sich weber über Bilber noch Schnörket, noch unebene addarges zu beklagen haben werben.

Ich reite auf einem Efelkfüllen ober bem hoder meines Kameels auf seiner heiligen Wallsahrt: lockt mich ein Irrlicht, so kommts boch zu stehen, wo Er war. Also wird mich das Stück ber Aufnahme nicht ärgern, und das Ungtück berselben nicht freuen können. Ich ziehe Respensio-Ies meine Wege-wieder heim.

Terror panicus von meinen Feinden? — auch ich muß Sie eben fragen: wer find sie? Ich gehe meinen Sang fort. Selbst das berüchtigte Stud des Merturs habe ich noch nicht gelesen. Mir kommts vor, lieber H., als wenn, was Sie mir, ich Ihnen viel eher sagen Konne: nämlich, daß Sie dem Publicum verrathen. Wo habe ich mich mit einer Zeile beklagt, daß die Urskunde nicht wohl aufgenommen sen? (Sie ists wirklich viel über Berdienst, und die Gegenrede muß ja dazu wirken!) thuts nicht aber Zachaus? Ich gehe auf meinem lastdaren theologischen Wege, aller Critis Merskurs und Romans Helben unbekümmert, sort, und der Bimmst weiß, wie ich mit mir arbeite (dieß sagen

Sie ben Gelegenheit Better Rabal, ohne baf im fein herz ersterbe.) Der größte Abeil Ihres Briefs & also für mich frembe Sprache, bie mir als Cpiel Ihres Geistes und herzens gefällt, im Munde füß ift, aber im Bauche krümmet!

Wie Sie Meiners mit Bergnügen haben lefen tie pen, begreife ich nicht. Es ift boch lauter Schlogerie nismus historischer Kritit! b. i. bummbreifter Blinds schlogerie und Maulwurfgang auf und im Staube ber Erbe, bamit oben bie große Sonne ja nicht leuchte.

Ein Bauer in ber Schweiz hat uber meine altefte Maculatur bes menfchl, Gefchl. einen Brief in Sebe gefdrieben, ber mir burch Cavater zu Banben getommen und mich über bas minimum berfelben, mas jeberzeit bas optimum ift, febr gebemuthigt und febr erhober bat. Die Propincial Blatter, batten fie tein Glud unt Bein Berbienft weiter, fo haben fie mir einen fterbenber Rachbar gum Freunde gemacht, beffen lettes Bort ei war, als ich ihn fab, mir bafur ju banten. Die Phi Iof. ber G, enblich bat bie Leute wenigstens überzeugt fagen fie , bas ich perftanblich fcreiben tann - und be ift genug! Ber ba glaubt, bas ich nach einer Streiche lung bes Publicums lufte, ber ift gerabe mir entgegen Be mehr Sie mich lieben, mein Freund, befto mehr Jaffen Gie mich vertheibigenb ruben , bis ich Ihrer werthe merbe.

Bibel ift jest mein einziges Stubium, Auch ba

bebraifde fuche ich aus ber Afche herver, und Sie wern en balb bavon Proben feben. Ich grbeite aben nicht ur Proben, fonbern für mich felbft.

Der einzige, ber mich, wohin er sich schlage, inteseffirt, ist Lessing. Aber auch ben bem ists aus seinem euen Bentrage abzusehen, daß er seine geliebten beisten nicht verlasse. Auch er bleibt also wo er ist. — bott helf' uns allen. Mein Weib ehrt Sie herzlich und ahm außerst Ihre Parten, ha mir eben ber Brief, auf en ich jest antworte, zuerst fremb einging. Sie ist ift jest, wie die Ihre, Frau, Mutter, Köchin und linderwärterin. Leben Sie tausendmal wohl, mein lies er, Leihender D.

### gig. En berber.

Ronigsberg ben 18ten April 1775.

Eben hat mich Ihre liebe Krau Schwester efucht; ihre Bekanntschaft macht mir viel Freue. Sartknoch überraschte mich am grünen Donnerstage, und hat mir jeden Tag wenigiens Einmal die Cour gemacht; denn wir arnen Autoren am Alten Graben leben übrigenst
iuf dem hochken Kuß, tras den Philasophen ohne
Dorgen.

Sie erwarten von mir einen langen Brief, en es mir nicht möglich ift, Ihnen, liebfter berder, ju schreiben. Ihr Vorwurf einen remden Sprache hat mich ohnedieß ein wenig abgeschreckt, ba ich, wie Sie wiffen, unter bie lichtscheuen Geschöpfe gehöre. Daß Sie
mich bisweilen gar nicht, bisweilen ganz unrecht verstanden, ersehe ich wirklich aus einigen Stellen. Ich will mich aber darüber nicht
rechtsertigen, um nicht zu mehr Nißverständniß Anlaß zu geben. Ben aller Verschiedenheit unserer Lage mag es eine geheime Gleichförmigkeit unter unseren Umständen geben,
durch die es sehr natürlich zugehen mag, das
wir uns einander verwechseln und der eine seinene Vorurtheile dem andern benmist,
welches mir mit den optischen Gesehen unsern Seele und ihrer Urtheilskraft übereinzustimmen
scheint.

Im Plane meiner Autorschaft bente ich vollfommen wie Sie — wenn ich mehr Bernf
und Duße als jest bazu haben werbe — aber
die Aussuhrung hangt vom Gluck ab, bas ich
uns beiben munsche.

Ihre Schmester ift eine fehr liebe Fran, bie mir fehr gefällt und durch ihr Mißgeschick noch liebenswurdiger wird. Ihre Caroline hat Recht, fe als ihres Mannes und eigene Schwester hochzuschäßen. Sie hat mich beynahe ein paar Stunden recht gelehrt unterhalten, weil es für meinen eigenfinnigen Geschmack feine Schönheitohne Bahrheit, Gute und Erbfe giebt und sich meine überspannte Einbildungs

eaft unter jeder Schminke bes Wiges und uten Cones eine fieche, gelbe, edle haut enft, die mein ganges Gefühl emport.

Den goten.

Anftatt Ihrer Schwefter einige Soflichfeiem erzeigen zu können, hat fie mir alle ihre
Begfost zugeschickt, einen geräucherten Schinen, ein langes Brod und einen Butterkopf —
mb so bin ich für mein Lob solio verso wie
in Raplan für eine Abdankung bezahlt woren. Ich habe sie noch gestern Mittags vor
brer Abreise gesehen und ihr einen Gruß an
insern alten Freund und Landsmann Trescho
nitgegeben, nebst den jüngsten opusculis meiier Autorschaft — aus leidiger Sitelfeit und
ingeachtet unsere Verbindung seit undenklicher
Zeit gänzlich aufgehört.

Gott fen mit Ihnen, Ihrer lieben Caroline und bem Saugling.

## Bon Derben.

Im Mai 1775.

Run, mein lieber h. Berftebn ober Migverftehn — Bancho Panffa fagt: Gott verfteht und. Das foll und nicht irren, und am Enbe fommt ber Bidzad, ober bie Burva mit eblerem Ramen, boch zusammen. Mich freuts herzlich, bag Ihnen meine Schwefter also gefallen hat. Ihre Beschreibung ift und, bie wir ihr beibe bennahe gleich

fremb find, freundliche fuße Salbe Agrons gewasen, bie wenigstens, aus Ihrem Bart und Rleib uns herüber buftet. Für ihren Schinken und gelehrte Unterhaltung
foll sie auch gleich einige meiner operum betommen, nach
benen sie so lange lüstern gewesen. Wollte Gott, ich
fabe sie und meine Baterstadt, die kleinste im daren
Lande, noch einmal wieder.

Jest bin ich hier zugleich Superintenbent ben meinen vorigen Stellen und Geschäften, ohne, und fast wis
der meinen Willen. Meine Arbeiten haben baben seize
zugenommen, und meine erste soll sepn, Friede zu
stiften, wo ich kann. Mein Resse, ben hartknoch mitbringt, und mein Bybe, ber rüstig wächst, werden meine Stunden naher aneinander brangen, und mir badurch
die Muße zu so eblerem Golde machen. Uebrigens sehnen wir uns beibe von hier herzlich weg; weiß Gott,
wohin, — gewiß noch in größeren Tumult und Gewirre. Es ist eine Art unbegreislichen Wiberspruch im Weben des menschlichen Schicksals, daß, je mehr man sich
mit seinem Bauch wohln gewöhnt, besto mehr die entfalteten Flügel fort wollen und mussen. Wir träumen
und erwachen wo's sen soll-

Kenbern wir unfern Ort, fo reife ich zuerst nach Darmstadt, daß sich mein Weih mit ihrem Anaben da lete; und bann, wohin es senn foll. Die ganze Gesend hier ringsum spricht: nach Göttingen; ich bin aber ber lete, der es weiß. Romme ich bin, so will ich mich

ogleich furch Beit, Stille und Berträglichkeit von bet angen gelehrten Bunft sonbern. Frenlich wirds meinem ubern Menschen ba noch immer febr angeben; aber man ommt boch in Weg, in Bahn, in Danblung.

Sabe ich Sie einmal wieber in ihrem alten Reftel aum! Claubius trankt, und Gothe geht mit heirathes bedanten; fie find, nebst Lavater und etwa Zimmer. iann, die einzigen, an die ich, auch sehr läßig, schrete e. Es ift, als ob die Bande well waren, um sich ielleicht einmal besto mehr zu trummen und fortzustre. Renigstens ber Geschichte

bes großen Ritolai und bes Tobfeinds Marbochai, biefer hat ein Gefolge gleich bem Großvezier, Jener blieb taum noch ein Unteroffizier, retwegen wenigstens muffen Sie Prometheus lefen. Es t ruftig wie der Prolog zu Bahrdts Offenbarungen, nd die Götter, Delben und Wieland.

### Bon Berber.

Bådeburg, Pfingstmontag 1775.

Gebatter und Betleger hartknoch hat uns, unerwate t bennahe ichon, mit stiner Gegenwart und Rachrichs m von Ihnen, nicht aber mit Ihren hierophantischen driefen erfreut, die burch ein ungludliches Schickfal zus üdgeblieben waren. Ich erwarte sie mit der auserfen

Begierbe bom erften Orte, ba er mir fie fchicten tann, und habe mir einstweilen bas Bergnugen gemacht, Ihnen meine Opera mit tleinen Mertmalen meiner Ringer aus Buruften. 3ch munichte, bag Ihnen meine Magier geles gen tamen : ob fie Stern ober Brrwifch gefolat find, Geichente bringen ober bie Beifen fpotten und bie Butter fdrenen machen werben, weiß ich nicht; genug, fie tom men venuarioBirres, und gieben alfo ibre Strafe fect. Es ift bie faurefte Geburt meiner Dufe, brenmal bennabe verworfen, und breymal wieber angenommen; jest ausaeftogen , ohne bag mich ein Bort über ihr Schidfel Bummern wirb. Benigftens werben Gie bie Schreibert forgfaltiger und correcter finden. In ben Mennungen, bie an bie Theologie ftreifen, habe ich mich in ben engften Pfaben ber Orthoborie auch swifden Rlippen und Stein fpigen gehalten, und bin bon ber Seite ficher, Die Samentorner, bie auf bas große obe Relb gwifden ber alten mofaifchen Dentart und bem Chriftenthume geftreit finb , werben in einer funftigen Beit Ernbte geben und ben Grund bes Bellenismus fo anfchaulich machen, als er iest bumm gewiesen und bumm verspottet wirb.

Sartknoch hat die Berge hier umber noch eben se grunend, und die Thaler und Auen bazwischen eben so perabiesisch gefunden, als vorm Jahr; das hindert aber nicht, daß ich sie als ein Gefangnis ansehe, aus dem ich zu entsliehen wunsche, und, wenn ich himmel und Erte betrachte, wie Bruder hamlet predige! storil promostory — bis mir Lavater's Sinnspruch auf seinen Pets — schaften einfällt: "ich mag wohl warten", und bann warte ich.

Ihre Prolegomena find an Mofer und Lavater abgegangen. Bon mir hat Gothe ein Eremplar bekommen,
der Sie stumm, aber besto starter hochhalt. Ich hore
nur manchmal von ihm ein Wort, und wie das auch
falle, ists ein Kerl von Geist und Leben. Er will nichts
feyn, was er nicht von herzen und mit der Faust seyn
kann.

Leben Sie wohl , lieber preuffischer Pan. Sarttnoch

214. An berber.

Non secus in jugis
 Exsomnis stupet Evias
Hebrum prospiciens et nive candidam
Thracen, ac pede barbaro

Lustratam Rhodopen, ut mihi hente ben 8ten Jun. zu Muthe war, als ich auf dem Burean in Ihrem horaz biefer Obe nahe war, und eine picam mitten im Lesen nach der Zeitung fühlte, frug und wartete barnach ohne zu wissen, warum? Endlich kam der Answärter an, ich bemächtigte mich mit einem Aerger ihrer zuerst, und fand eine Rachricht, die mich von dem müßigen Burean ungeachtet bes heutigen Posttages zu hause

trieb, wo ich meiner Sausmutter und bren Ainbern ben Umftand haarklein erzählte, ohne ihnen das geringfte bavon begreiflich machen in können, was das zu bedeuten hat, zum zweiten male ben pothischen Preis zu erhalten, und wie glücklich biefer kleine Umftand für unfere ecclesiam pressam ausschlagen moge.

Ich habe von ber gangen Frage nichts gewesen, die erwunscht ber Ihnen zugefallene Preis ber Auflösung — erwunscht in jeder Beziehung, die sich noch von mir benten läßt. Wetter Abmus wird sich auch freuen. Er scheint mit meiner Ankundigung, (die hier so unfruchtbar gewesen, daß ich nicht einen einzigen Thaler hernach eingenommen,) zufrieden zu seyn.

Ift hartenoch ben Ihnen? Binden Sie ihm boch ben Abdruck der hierophantischen Briefe auf die Seele. Ich wunschte, daß fie in 4to erschienen, und will ihn dafür durch ein ander 12mo schadlos halten. Eine Fortsesung ber Sibylle wurde hiezu besser seyn. Sollten die Aunstrichter auch etwas schmußiges und profanes darin sinden, so möchte ich diesen Vorwurf biluiren und die Mysterien des hymens zum Mittelbegriff brauchen, überhaupt die Mysterien der Alten zu erläutern. Wenn Sie mir etwas dazu vorschlagen können, so gesschieht mir ein Gefallen.

Ich möchte gern wissen, ob Sulger sein Botum gegeben — ob Sie Ihren Sipl vereugnet, und nicht in Collisson mit Ihrem Beprage geschrieben — ob Sie wie Ulpsies ober vie Ajar zu Werf gegangen. Perzlich willommen ist mir Ihr Gluck, und diese kleine Zufriedenheit ist Ihnen wegen Ihrer Widersaber zu gönnen.

Daben Sie ben hephaftion bereits angefeen? Ich weiß keine Lectur, die auf meinen
hypochonder so handgreistich gewirft, als die.
Es heillose Geschmier, das ich den abten April
1es Abends gelesen. Ich habe acht Tage nicht Rube gehabt und redete davon mit jedermann, vie Lafontaine von dem Propheten Baruch.

Ich erwarte durch hartfnoch so viel Reuigfelen, als Sie mir im Stande find mitzucheilen. Bott sep mit Ihnen und Ihrem ganzen hause, mein lieber herber. Bergeffen Sie nicht mich armen, verlaffenen Greis, dem der Kopf mit Brundeise geht, und der boller Sorgen für fich hind seine Landsleute lebt.

# Bon Berber.

Budeburg ben isten Jun. 1778.

Biel Dank, lieber D., für Ihre redliche Theilnaha we an meinem unerwarteten Jufall. Wir so unerwartet als Ihnen; bie Abhanblung war vergeffen, und ich trans Samann's Chriften V. Th. te ihr den Preis so wenig zu, als meinem Weiethpfabe, auf dem ich zuweilen ausstolpere, den olympischen oder pythischen Preis. Am Arinitatissest wurde ich eben wie Sie von einem non possum dieere quid ausgetricken, ich wußte nicht, was zu thun am lieben Sonntage so früh, saß also wie goth in meiner hofthur und tas Octotinger's Theologia ex id. vitao deducta — sieh da, der lahme Wandebecker! Er ist mir immer ein sauler Bote, dacht' ich; aber eja mein Wetto! da war grend über Freude, mehr um meiner Freunde und Feinde willen als meinethalb. Sie waren gleich mit unter den ersten, die ich meinem Weibe nannte; die Rachricht sieg aus um sehmer.

Meines Erachtens taugt bie Abhandlung wenig mebt, als eine bellettriftische Schulubung. Meinen Grundsatt bin ich gang treu; in Absicht auf Frerheit und dispetischen Teuselsbreck. Geschmack schnardende Stellen, bereils wegen ichs schon für gang vergeblich hielt, sie nur fortzulenden. Bon Sulzer glaube ich nicht, daß er mir sein. Botum gegeben; er ist aber meines Wissens in der metaphylischen Stasse, und in bieser Merian Director, ein lieber, gutherziger Mann. Meguelin sehe ich als den Urheber meines Preises an, weil er in dem Fache am meisten gewühlet, und zu beutliche Stellen gegen Enlight's moralische Bellettristeren vorkommen.

Und nun auf Gie, bamit wir reblich theilen. Rel

en mitgelesen, als am hierophanten. Wein herz schlug en mitgelesen, als am hierophanten. Wein herz schlug woch zu bem, was Sie von Richts und Etwas reben. luch von ber Abgötteren gegen bie erste Kirche habe ich angst Ihre Gebanken. Wie mich Ihr bramatischer Freund hatn erfreut, habe ich mit Bleystist auf ben Brief ges hrieben, ben ich hartlnoch mitgab. So hast bu nicht, tter Ruprecht, zu mir gerebet, gewiß weil ich bich nicht m Rupfer vor habe, und mich, Dorn und heeten aussitend, hinten. Ich habe Claubius zum Pyrmonter drunnen hergebeten; vielleicht kommt er. Wärft du benn uch hier, alter Ruprecht Pfortner mit beiner Sense, omit du Königsgespenster mabest, die aber, wie auf mitst Wonde, schnell zusammen wachsen und sprechen: ier sind wir!

Ein Eremplar Ihres hierophanten von Ihrer hand!

i wie ich Ihnen alle meine opp. burch hartknoch zuges indt habe. Auch zwey Briefe, wahrend ber Zeit ges hrieben. Meine Magier bitten um Ihre Gaftfreunds haft und Bewirthung; benn Schuhnehmung haben Sie licht nothig; zeneuredieres. Bielleicht argern Sie sich ber ben zu bloben dogmatischen Gebrauch; ich konnt' ber, um ber Rothburft unferer Zeit willen, bamals icht anders. Du Ruprecht Pfortner, ein Magus von tatur, bift allein geschaffen, ben Konig bes hims telreich zu fevern. Lebe wohl, lieber, trener Rus

precht - Pan, bem feine hobere unverwellliche Rrese aber all fein Muhn und Leiben aufbewahrt bleibt.

215. An Derber.

Ronigsberg Dom. v. p. Trin, 1775.

Liebfter Freund und Superintendent, Ein lage bewegt mich jum Schreiben. 36 babe mich ben gangen Lag nicht erholen fonnen son ber Befannticaft, die ich biefen Morgen mit bem ungludlichen Ueberfeget bes Strabe atmacht, dem weiland Dag. Bengel, gegenwartig Mnstetier ben bem Alt. Stutterheimifden Regiment. Da er fich rubmt, Ihr Correspon bent gewesen gu fenn, bat er mir einen Gruf un Sie aufgetragen. 3ch babe ibm bes ebe lichen Quintus Untwort mitgetheilt und ibn aufgemuntert, fein Rachfolger ju werden und bon bem fur mich berlornen Rath einigen Gebrand au maden. Ein ungludlicher Borfall ju Baribure bat ibn in die Urme unferer Werber geworfen, bon benen er hintergangen worben. Er fol Mitarbeiter an ber Rlogifden und Lemant Bibliothet gewefen , und fcheint mir ein Rouf bon ungebeuren Sabigfeiten fur einen Sine ling bon 25 Jahren ju fenn. Eines reformirten Bredigers ju Deffan Sohn, ber über feinen Bater febr flagt, weil er ibn excommunicitt: und feine Odwefter ift die Chive in ben 7 fleinen Gedichten ber Venus Erycina gefungen,

Berlin 1769. Wie fehr beflage ich meine einene Durftigfeit, baß ich biefen unglücklichen Rann nicht unterflüßen fann ! Gott Lob, feise Woth, aber so eingeschränkt wie im Nasenstücker, — und die halb kinge, halb heibnistische Sorge auch für ben morgen ben Tag— und ber natürliche Wunsch mit bem junehmenden Alter, nach ein wenig mehr Genuß ver Gemächlichkeit und der Gesellschaft — benn ih liebe und hasse die Menschen wie mich elbs.

D. Starf, ber mich in Stabren nicht beucht und mir feine Differtation, ju ber ich bm Bicher gelieben , nicht einmal angeschicht atte, machte mir ben Beter. und Daul. Sag the merfwurdig. Es war ein farter Boftag, ind einer meiner Bruber frant, 36 mußte nich baber bon meinem Bnrean and entichnie igen laffen, ließ ihn aber erfuchen, in warten. Beil die Arbeiten fic bauften, fo foidte ich en Aufwarter noch einmal nach meinem Saufe. neinen Bergug ju entschuldigen. Sieb, ba am ber Mann bor ber Drovincialdirection antefabren, flieg aus ber Rutiche, fich ein Erema dar ber bieropbantifden Briefe auszuhitten. Reil er mich unter frevem himmel wenigtens brenmal fein Rind nannte, fo fdicte ich ibm ben Sonntag barauf ein Eremplar in, und creirte ibn ju meinem Beichtbater. Es

ift mir eine ungemeine Jufrlebenheit gewefen, einem fo sonderbaren Misverståndnis einen Beichtvaten nach Abgang Lindner's als Airchenraths zu verdanken zu haben, weil ich über die Wahl in der größten Verlegenheit war.

Mitten in biefem Abidnitte meines Brie fes trat Ranter berein, ber geftern Racht ett von Leipzig beimgefommen, voll von Bafebon, Semler, Ricolai 2c., wies mir einen Rapferfich eines schwindligen Ropfes in ber Rappe eines Schweißtuches, erzählte mir eine Legenbe von Zimmermann, Lavater te., aber tram rige Anekdoten von DR. Vengel, ber ibm bon Semler und in gang Deffau als ber lieben lichfte Menfc, Reneggt bes calvinifden und romifchen Glaubens, bereits ausposaunt mor-Manches fommt mir wahrscheinlich ge ung bor, baf ich fehr ungebnlbig bin, mas Sit bon bem Manne miffen und bermuthen, ju erfahren. Endlich, um feinen Befuch gu frinen, rudte er mit einem Beiligthum feines Portefeuille herans, und wies mir Ihre Ea Beil es entre chien et loup war, roline und mir ber Ropf von ber Geschichte meines eigenen fanberen Solifdnitte ein wenig fcwir belt, fo will ich morgen fruh fortfahren. Got fegne Ste, mein lieber Berber, Ihre befte Balfte, und mas unfer treuer Coopfer aus

ber Ribbe Ihrer Seite gebilbet hat und noch ferner zubereiten wird. Gute Nacht

Des Morgens um 4, ben 17ten Jul.

Gar nicht geschlafen, wie ben letten Dai. Der gange Ginfall bes faubern Bolgichnitts betrifft ein Efel. Dhr; übrigens foll bie Copfe bem Original fo tren ale moglich fenn. Rach einem berglichen Willfommen und bezengten Berlangen, mich ben erften Lag ber Unfunft ju feben, und einigen grimmigen Aufschneibe. renen über Bafedom, feinen Zwenfampf mit Lavater, fich einander ju befehren, und bes letteren Rieberlage, eine Entschuldigung bon Cherhard, ber feit Sabr und Sag bettlageria mare, und weder lefen noch fdreiben fonnte u. f. w. und ben einer großen Gilfertigfeit, nach ber benachbarten Loge, aus ber man fam, wieder gurudgutebren, fiel bem großen Gon. ner und Rreunde noch etwas aus feiner Brief. tafche ein, bas er von Bimmermann erbalten batte. Ich erichrack gleich bor bem Unblick und bachte an Stablbaum, ber fich mit Rupferftechen viel abgab, und ohne mein Wiffen eine Coven von dem im Laben bangenden Schlaf. bilde mitgenommen baben foll. hierauf murbe mit gewähnlichen Gibichmuren betheuert, baf es ein Berfuch bon. Labater mare fur ben zweiten Theil feiner Physiognomit, und eine Diobe von ber Starte feiner Ibeales daß Do.

fer ibm bas Contour gegeben batte. Dit einem Manne, ber fic verfdwort und flucht, mag ich lieber leichtglanbig als unglanbig thun, und gleichaultige Lugen zu wiberlegen, ift eben fo unnut, ale gleichaultige Babrbeiten zu verfecten. Mein fleiner Johannes bat fic mie ein Engel aufgeführt; er wollte bas Bild gar nicht erfennen, faß und brummte vor fich, indem et es anfab, und ichling mit ber Band baranf. daß mich feine Thorbeit ungewöhnlich aufmerffam machte. Genug bon bem Bettel. Dein Rame ift barunter mit Blevflift geschrieben. und bieß wird von dem Ueberbringer fur Labater's Sand ausgegeben. Ich glaube eber Die colai barin ju erfennen, und bermuthe, bef fie den Rrieg à la Klotz mit mir fabren merben

Bergeben Sie, lieber Superintenbent, mein wem Zeitmangel und zerstreuten Gemuth, wem Sie weder lesen noch versteben können. Leben, Sie wohl, ruhig und gludlich mit Ihrer lie. ben Sausehre.

216. In Berber.

Ronigsberg ben 14ten Mug. 1775.

Derglich geliebter Freund, ungeachtet ich meinen lesten Brief in ber größten Gemuthe. Storung geschrieben, so glaube ich boch ausbrudlich angeführt ju haben, baß ich Ihre beiben Briefe nicht Zeit hatte aufzusuchen, Dartinoch hat mir ben einen nebst ben Buchern am 1. Sonnt. nach Trin. richtig eingehandigt, und als er ben 21ten Jun. fam, von mir Abeschied zu nehmen, brachte er mir noch den anse bern früheren.

Das Danken für Ihre neueften Arbeiten könnte wohl ausgeblieben seyn, weil es sich von selbst versteht; aber daß ich nicht sollte dan ran gedacht haben, kann ich mir anch kaum vorsiellen. Wiewohl unter jenen Umständen alles möglich ist; und ich befinde mich noch in einer sehr ähnlichen Lage. Den Dank alsa bep Seite geseht, können Sie weder auf mein Mrtheil noch auf meinen Benfall Ansprücke machen. Meine vorzügliche Zufriedenheit aber und die Geschichte meiner Seele habe ich Ihnen so oft in Gedanken mitgetheilt, und auch niemand hier ein Geheinnis darans gemacht, daß, wenn es wirklich nicht geschehen is, ich alles mit zwed Worten berühren will.

Ich war über die von der Censur geanders ten Stellen in den hierophantischen Briefen so verbrießlich, daß ich meine eigene Antorschaft verfinchte, und alle ehrliche Leute bedauerte, die mit einem Gefühl von Ehrlichfeit sich das mit abgaben, und ihre Gemutheruhe einem solchen hirugespinste aufopferten. Mitten in diesem Gedräng nahm ich zu Ihren Erläutes

rungen meine Instuckt, fand die Einleitung sehr interessant; als ich aber weiter fam, wurde mir vor meinem eigenen Schatten angst und meine Unruhe über und beibe nahm so zu, daß ich kein Buch den Tag anzusehen im Stande war. Alles Schreiben schien mir ein Blendwerf zu sewiser Traume so hinreißen ließe, daß man gleich einem Mondsüchtigen — Ich bot alle meine kleine Philosophie auf, über diese Philosophie auf, über diese Philosophie auf einen Schienen und selbige zu erklären — alles lief aber auf ein Achselzucken hinaus und zulest auf ein beruhigendes Homo sum.

Den andern Tag ging bas fo fort, obne baß ich etwas lefen noch anfeben mochte, bis ich mich ermannte, die beiden fleinen Brie. fe ber Bruder Jefu vorzunehmen. 3ch griff nach bem Buche mit einer febr feverlichen Bebutfamfeit und in ber Abfict, Erverimente ju machen über ben Bang einer Autor . Seele; und mit diefer Arbeit war ich fo gufrieben, baß ich mich recht über ben Autor und Freund erfreute, und es mir borbebielt, bie Erlauterungen bon born wieber anjufangen; wollte aber ben erften Eindruck erft ein menia verrauchen laffen. Biergebn Tage nachber mar es mir erft moglich, ju biefer Dufe und Mrbeit ju fommen. 3ch glaube ben Beift biefer Schrift fo gut als jemand genoffen ju haben;

baß ich alfo mit biefen letten Arbeiten gufrievener als mit irgend einer alteren bin, und
mehr Antheil als an allen anderen nehme. Ich
ichrante mich aber bloß auf bas Ganze und
Allgemeine ein, benn zum Einzelnen bin
ch zu schwach in mehr als einem Berstande.

In unferer Zeitung find Gie bon Erefco jenecht worben. Bon nenen Gachen babe ich 10ch nichts gelefen, als die Allg. b. Bibliothet, # ber Ihnen wohl nichts eigentlich jur gaft allt, als die falfche Citation aus den Brole iomenen bes Sablonstv. Laffen Sie fich boch iefes eine Barnung fenn, nicht auf Erebit gu itiren. 3d glaube feinem fremben Benge tiffe, ober brauche nie eines, obne es vorber beichtigt ju baben. Dach ber Recenfion in Bald's Bibliothef bin to auch febr nengierig, fann iber nicht bagu fommen. Dicolai banfe ich ur feine Unfundigung bes Bacchans, bie voller Rifberftandniffe ift und mich nicht anficht. iber die beiden Gofellen Hd. und Db. bente d mit einem Rell absufertigen, und biefe Irbeit benimmt mir ben Ropf feit mehr benn 4 Lagen, obne baf ich aus ber Stelle fomnen fann.

Ich habe gestern mit genauer Roth Labater's hyfiogn. Fragmente ben mir zu haufe burchzusen befommen, und nicht ohne Augen und Sesenweide. Meine Biffon wegen bes Ofes und ber

alberne Berbacht, bag es eine Erfinbung bie figes Orts mare, was mir wie ein Pfeil ins Gehirn und herz geschoffen war, und moan ich burch einen Bufammenfing fleiner Umflande verleitet murbe, die fic berichworen bat ten, mich in ben Arthum zu Rurgen, bat mir einige graufame Tage gemacht, nub mich in viel Berlegenheit gefest. Sobald ich nur aberführt war, baß es nicht von bier fam, und Ranter nicht bie Unverschamtheit hatte, ber Unterbandler eines fo bummen Streiche in fenn, war ich beruhigt, und es focht mich nicht mehr an. Freunde, die fic auf Zeich unng verfteben, wollen mich nicht erfennen; ich foll unten viel ju fart fenn, auch mein Dbr fich wirflich unterscheiben, und eine falfche Beidnung leicht veranlaffen tonnen. Bergeben Gie, baf ich Sie mit ber Grifte auch bennruhigt babe. Sie bangt mit fo vie len Umftanden jufammen - und ift fur mich ein feuriger Bfeil gewesen, in ber einzigen Rudfict, bag ich meine vertrauteften Preunde eines so niedrigen Zuges fabig bielt. Lavater und bas gauge Unblicum maa mit mir machen, mas ihnen geluftet, ich fenne beibe nicht und befummere mich nicht weiter barum. Mein einziges Dichten und Trachten und bie gange Bosheit meines herzens hat gegenwartig fein ander Biel, als ben Better Rabal au Bobmifd. Breda und feine beiben Gefellen.

Liebfter, beffer Berber, Ihr letter Brief om 29ten Jul. ift mir Balfam auf mein Saupt nd meinen grauen Bart gewefen. In 14 Ea. en werde ich Ihren und meinen Geburtstag tit Bengel, Rrans und Rrengfeld fegern, bie ist mein Rleeblatt find. Der lette ift mein bouler im Englischen, bat eine große Unlage, nt ift Ihr intimus, mit bem ich noch immer idens bin, Ihre Urfunde ju fubiren. at mir Licht über Ihre Schreibart anfgeflect, afur ich ihm erfenntlich bin. Kraus ift bes : R. Budbols Schwefterfobn, ein groß Geie, philosophisches und mathematisches. Er rutet über Droben. Seine Aehnlichfeit in ber bpfiognomie mit bem vorigen Beichtvater iacht mir bisweilen angft; aber er ift ein rofes Genie, und ber erfte lebrmeifter meies Buben und feines Baters, ber im Arioft bmarmt mit ibm. Bentel verbindet mit eis em angerordentlich fabigen und brennenden opf ein autes, ebles, uniculbiges Berg. Gang bnigeberg bat fich fur biefen unglucklichen Renfchen intereffirt auf eine unglaublich frep. ebige Art, und bas Glud icheint fich für bn verfcworen zu haben. Er weiß vor Freuen nicht, was er anfangen foll. Er gebt beits ohne Uniform. Der Sonverneur bat bie m ungewohnliche Menfchenliebe, ibm feiner bichieb fo leicht als moglich zu machen, and

und heute fangt er ein Privatiffimum über bie Seschichte an. Ich freue mich wie ein Kind über ihn und meine Baterstadt. Einem intime aus Rlopens Schule muffen Sie einige Ethfehler vergeben; aber ich bin nicht im Stande, unw i ffende, übermuthige Leute zu lieben; und er ist der Antipod von beiden.

Danischmend scheint zu versprechen, daß Wieland in feiner Philosophie ein wenig weiter fommt. Gothens Darlefins Peitsche ift nicht ganz nach meinem Geschmack, wiewohl sie vielleicht das beste Mittel bey gegenwärtiger Barbaren zu senn scheint.

Sort fegne Ihre mannigfaltigen Arbeiten, Ihre Ausarbeitung ber Preisschrift, Ihre Fort fetung der Urfunde — und lassen Sie den Geist immer milber und markiger werden. Mehmen Sie zu im Wachsen, unterdessen ich abnehme und schwinde. Ich arbeite auch, aber nach kleinen Planen und anderen Verhältnissen, auch vielleicht noch in ungleichem Orucke und mit mehr Widerstand. Basedow's Philanthropinum ist immer eine sehr merkwürdige Erscheinung; sein lächerliches Programm an die Cosmopoliten hat mir gestern viel Nachdenken und Antheil eingestößt. Eine Revolution der Geister und unserer Erde oder ihres kleinsen Theiles scheint in Gahrung zu sepn.

Bom laienbruder und Claudins foreiben

ie mir bald und alles, was Sie fonnen, iffen und nicht wiffen. Ich habe feine Rube r den langen Rickel und feine beiden Genlen. Das moge einen glühenden Ofen und inen Backofen von Eis für fie bedeuten.

### 217. An Berber.

Ronigeberg ben 28. 3an. 1776.

Am oten Sept. v. J. erhielt ich ben letten rief aus Buckeburg vom 25ten August, dem ten Geburtstage datirt. Jum Anfange des nen Jahres zankte ich mit meiner Freundin Morungen, daß sie nicht mehr an ihr Fleisch d Blut am Ende der deutschen Welt und prlichkeit dächte; und daß sie es zu veranterten hatte, daß ich so lange nicht geschriesn, weil ich immer auf eine Einlage von ihr wartet, die ich bereits den 12ten d. M. richterhalten und wider meine Natur und Geschnheit dis jest habe liegen und alt werden sen, auch gar nicht Willens war, heute zu reiben, sondern vielleicht erst diese Woche, er höchstens und gewiß heute über 8 Tage.

Run, mein lieber herber, werden Sie mit Meicht banten, bag ich malgre moi acht Tage er anfomme. Ein wenig find Sie auch an inem Stillschweigen Schuld, weil ich ben meter Treu nicht wufte, ob Sie noch in B. ober on in G. waren, und mir bie Griffe, ich

weiß nicht wie, in ben Kopf gefahren war, in ihren Entschluß nicht ben mindesten Einsufzu haben. Da Sie noch in B. find, und man Ste vermuthlich nach G. nicht haben will, so ift es mir herzlich lieb. Man fühlt freylich am besten die Berlegenheit seiner gegenwärtigen Lage; welcher Mensch ist aber im Stande, alle kleine Zufälle in ber kunftigen abzusehen? — Giebt es denn keine Metropolitan-Stelle oder Superintendentur im Darmstädtischen, wo Earoline und Sie glücklicher leben konnten, als unter den Schulfüchsen? Ein bischössich Umt ist ein köstlicher Werf als die meuronables unter Schriftgelehrten und Pharisaern und messaischen Publicisten.

Ihre Dreisschrift erwarte ich, babe abet felbige icon ben been Dec. am Lage Ricolai bes Abende burchgelaufen. Beig nicht ein leben big Wort mehr bavon, und mas Sie felbt wiffen, barf ich nicht fdreiben, - baf Bie ben Breis berdient haben und verbienen. -Much Bahrheiten baben Sie gefagt, aber in ber Sauptsache ju wenig fur mich und für Ihre Kreunde und Reinde. Sie thun aber fitger, an Ihre Areopagiten und Brabenten an benfen. Da ich meinen eigenen Weg noch fuche, ohne ibn recht gefunden ju baben, fo bleibe ein jeder in feiner Laufbabn, muntere fich einander auf, ohne fich zu richten. geffen

geffen Sie nicht bor allen Dingen die Fortfehung Ihrer Urfunde, woran dem Publicum, bem Berleger, mir und allen übrigen Freunben gelegen ift, und die Sie uns allen schulbig find. Also zaue bic. 2. Sam. V. 24.

Das lette Sahr habe ich wider alles Bermu then mit Freund Sann jufammengenommen acht Benlagen jur Zeitung und zwen Recensionen geliefert. Fur diefes Jahr find zwen ba, und die britte in ber Mache; und damit, Bolla! Die erhalten alle ju beliebigem Gebrauch, und tonnen bie lette mit erftem erwarten. Broaramm betrifft nur die beiden erften Stude ber Gel. Republit, und geht ben landtag gar Borgeftern ber ber farten Ralte nicht an. babe ich wieder anfangen wollen zu arbeiten an meiner alten Schuld und Rudftand fur ben Better Rabal, aber noch wollen bie patriae manus nicht recht baran, und bas aun aun ber Abbtischen Correspondent foll doch wohl poch mit Gottes Bulfe nach einem Dugend Sabren erfüllt merben.

Durch Reichardt habe ich die Nachricht von Claudius Auf nach Darmftadt erhalten. Gott fegne Sie und ben treuherzigen gaienbruder dafür, daß ihr alle beibe für das ehrliche deutsiche Blut so biedermannisch geforgt habt. Bielleicht sehen wir uns alle einmal in Darm, fadt — oder in unserem Vaterland, the cur-

sed country. Gott weiß, wie mir barin ja Muth ift, und wie ich die Frenheit der Prefe brauche. Nichts mehr hievon. Geduld und guter Muth find besto beffer und nothiger.

Run was machen Sie und Ihr vortreffib ches Weih? Si valetis bene est, et nos valemus — welches doch im Grunde alle Schafe abertrifft, und allen herrlichkeiten von Gottes Gnaden die Stange halt. Es ist wahrer unfinn und Undank, sich ein haar mehr oder weniger zu wunschen als man hat, und gewif besser, Elisa, als Abfalom zu sepn; Lazarus, als zum Leufel zu fahren, nachdem man lange genug gleich ihm das Factotum auf der Erde gespielt. — Abeat cum ceteris erroribus!

Meine Brieflade sieht so erschrecklich wift and, daß ich nicht das herz habe, hineinzuschen, und nach Ihrem letten Briefe zu suchen. Wenn ich mich recht erinnere, so hat Ihnen ber treuherzige Bruder meine Sppothef and geliefert. Gestehen Sie aufrichtig, ob es geschehen ist und ob Sie mein verpfändetes Renuscript gelesen haben. Der Brocken in den hierophantischen Briefen ist die einzige Stelle, welche ich daraus behalten habe, und es ist buchstäblich wahr, daß ich bis auf den letten Flick davon verbrannt und aus dem Wege geraumt. Ob Sie aber einigen Aufschluß dar aus ziehen können, daran zweiste ich sehr. Das

affectionis liegt bloß in ber Antors ind in ihrer geheimen Geschichte. 3ch re Sie ben Ihren Pontificalibus, mir ihrheit in beichten.

babe erft porige Bode ben Benbant tème de la Nature gelesen, namlich bas social, das mir eben fo langweilig als 's couvres morales porgefommen. Bisben Berfaffer bes bon sene, fo mele e ibn mir, weil ich felbft baran zweifte, Diberot ift, bin ich propter compenju metafchematifirt babe. Sie miffen, e unbefannte Bigur einer meiner Lieb. tortheile im Schreiben ift, befonders in gen Stud, bas ich Defonomie bes senne, und bas in ber Poefe bie Rait. Des Belvetiud Bert bon ber Erbabe ich auch erft furglich gelefen, unb daber to viel Einfluß in meine Unmerüber ben Stnl gehabt.

n Geist wird ruhig senn, wenn ich mich ial werde gerochen haben. Ein Brief men und gute Rachricht von Ihrem ind Ihrer aller Zufriedenheit wird Del ie dunkle Lampe senn. — Lassen Sie Ihrer Autorschaft weder durch Bepfall ich Ladel irre machen. Die bisherige te berselben kann die beste Wegweiserin senn, daß Freunde und Feinde so wap

belbar wie bas Publicum find. Die lange Brile ift fur mich eine gunftigere Mufe, als Uffeck ber verhaßte Bahrheiten noch verhaßter mach, und faum mit ihnen bestehen kann. Bergeffen Sie nicht Ihre Urfunde, und befriedigen Gie den Berleger, indem Sie Ihrem eigenen Ge racter Genüge thun.

Mein alter Freund Lindner ift febe ich fällig und fcheint fich tein langes Teben un fprechen ju können. Er ist jest Rirchenns und Prediger in Löbenickt.

217. An 3. g. partinod.

Ronigeberg ben 25. Febr. 1776

Liebster Freund hartsnoch, mahre Frent eines Weibes, die ihre Geburts Ochmergen gludlich überstanden, treibt mich heute fteben des Fußes an Sie zu schreiben, da ich eine Punctum gemacht, um Sie zu Gevatter pubitten, wenn Sie die Ehre nicht verschmitzn wollen; benn viel zu verdienen ift nicht.

Sie wissen, wie ich in ber Allg. b. Biblis thet behandelt worden bin. Ich habe im hm zen des Sommers, des wärmsten, heiterften, schönsten Sommers zwenmal die Feber auss sest, aber umsonst. Bis patriae cecidere manus. Nun versuchte ich es in der letten grimmigen Kälte dieses Winters, und ich habe über der Arbeit wie ein haafe in seinem Lager ge-

fdwist bis auf ben beutigen Tag um fieben Uhr Abends.

Sie werben fich noch ber verdammten Schrift eritnern, die ich unter dem Titel: Philologisthe Einfälle und Zweifel zo. für 50 Friedrichs. d'or ausbot. — Da haben Sie eine umfonst: Einfälle und Zweifel über eine vermischte Nachricht der Allg. d. Bibliothef. Sie muß im Winkelmannischen Format gedruck werden, in 4. gut Papier, guter Druck, wird aber leider nicht über vier Bogen betragen.

Da ich Gott Lob jeden Tag alter werde, und ich mir mit dem sel. hiob XXIX. 20. schweichle, daß sich mein Bogen bessert in meiner Hand, so versichere ich es Ihnen auf guten Glauben eines Autors, daß die se Zweissell und Einfalle um so viel Jahre und Prosente besser sind als jene. Ich erwarte mit nächster Post Antwort, ob Sie sich damit bessafen wollen.

218. An Fried. Chregott Lindner in Mietau. Ronigsberg ben 27ten Darg 1776.

Sellebtefter herr Doctor und Freund, Borgeftern des Morgens erfreute ich Ihren hrn. Bruder mit der sehnlichst erwarteten Untwort, die ich ihm unmittelbar von der Post zubrachte. Es übersiel ihn nach Lesung derselben eine außerordentliche Wehmuth, doch ohne daß ich

ben Musbruch wirklicher Ebranen ben ibm je male babe bemerfen fonnen. Alle ich geftert frube jum Urgte eilte, ben ich Sags jubor nicht getroffen batte, begegnete mir bie alte Enik mit ber traurigen Radricht einer boch eien ben Racht; baß fich Schmerzen in bem fram fen Ruße gefunden batten, welche bie Green mart des Arites und Wundarites erforberten. bie ben Brand beforaten. Der Mrat befrefe tigte mir biefen penen Bufall, und berfichett mich, bag er als Freund und Rachbar an Ih rem Brn, Bruber gebandelt, daß aber an tiv ne menfoliche bulfe weiter ju benfen mart Rachmittags fand ich ben Rranten in großen Somerzen, benen er feine fcbeinbare Munterfeit jufdrieb, und in eben fo großer Dine. Er war febr neugierig, Die Uhr zu wiffen. Bie man ihm fagte, baf es 4 mare, freute er fich 32 Stunden überstanden zu baben, weit er bas Dafenn des heißen Brandes an feinem Sufe wußte. Der heutige Tag durfte in Unfebung diefes neuen und unerwarteten Bufalls ente fdeiben.

Ich schreibe dieß des Morgens, und werde meinen Brief mit dem schließen, was ich ben meinem Ausgange erfahren werde. Um asten d. M. nahm er Abschied von mir, und ich fann Ihnen meinen Zustand nicht beschreiben, den ich acht Tage ausgestanden, des

b genöthigt gewesen, mich ein Paar Tage zu dans zu haus zu halfen, und zur Aber zu lassen. Unstachtet ihn die ganze Stadt längst für todt achgegeben, haben Lauson und ich eben so viel offnung als Sie selbst gehabt. Seine Erstung des Seistes und Fähigseit zu arbeiten, a er so lange mit Arzuepen gequält worden und eber essen noch schlasen können, hat mir imser außerordentlich geschienen.

um 3 uhr Rachmittags.

Eben fomme ich von unferem sterbenden bruder und Freunde, der mit einem berglien und vergnügten it revoir von mir Abschied ahm. Gott trofte Sie und bereite Sie jur bestätigung dieser Nachricht. Er geht lebensett in driftlicher Berfassung aus dieser Welt nd voller Sehnsucht nach einer besseren. Nachens mehr. Gott empfohlen unter den herzecken Grüßen an Ihr ganzes Daus.

19. In Fried. Chregott Lindner in Mietau. Ronigsberg ben 29ten Darg 1776.

hochzuehrender herr Doctor und Freund, ben dem vorgestrigen Abschiede meines altesten jreundes & revoir hat es sein Bedenken gesabe. Ich war gestern frühe noch an der Thur, wo mir beide Aerzte entgegen kamen, und weil e mich versicherten, daß er sich seiner nicht nehr bewußt ware, so erlaubte mir meine Weh.

muth nicht, ein überflässiger Zeitge feiner Leiben ju senn. Die Unruhe hall bergeftalt ju genommen, daß er noch aufstehen wollen, un einen Brief ju schreiben. Er hat mit zitternber Sand und mit vieler Angst einige Zeilen aufgesest, welche an die Regierung zu senn scheinen, und ist darauf fehr ruhig geworden, und von 3 Uhr nach Mittag in volligem Unbewustefenn seinem seligen Ende fanft entgegengeruck und nach Mitternacht, in der ersten Stunde des heutigen, im herrn eingeschlafen.

Ihre gartliche bruderliche Liebe habe ich aus Ihren zwen Briefen erfehen, und es thut mir leib, bag Ihr bausliches und einheimifches Leiben burch gegenwartige traurige Botichaft vermehrt werden muß; unterbeffen haben Sit weit mehr Ifrfache, Gott mit uns allen bier fur die Gnade ju banfen, bag unfer feliget Freund. und Bruder gewurdigt worden, fo frabe burch Leiden bollfommen ju werben. Er bat bom Anfange feiner Krantheit an fich an feinem Tobe gefaßt gemacht, und fowobl Beit als Enft gehabt, fein Sans im eigentlichften Berftante bis auf bie geringfte Rleinigfeit in bestellen, bis auf das Lied vorgeschrieben, bas man ihm benm Berfcheiben noch borfingen follte. "Wenn mein Stundlein vorbanden ift." 36 habe ibn bis auf bie letten Tage faft immer arbeitend gefunden, und mehr als einmal

in halbem Scherze gefagt, daß er noch mit ber Keber in der hand verscheiden wurde, welches beynahe eingetroffen, da er gestern noch mehrere Zeilen mit zitternder, sterbender hand geschrieben. Mich hat sein Stechbett sehr erbant, so wie unsere Freundschaft seit der letten halfte des vorigen Jahres von neuem wieder gegrünt hat, und zur vorigen Vertraulichseit unserer Jugend wieder zurücksehrte, welche durch meine eingezogene Lebensart und seine Amts. und Berufsgeschäfte ziemlich unterbrochen worden war.

Die Fran Confisorialrathin hat eine außerordentliche und recht mannliche Standhaftigfeit bewiesen, und die letten Rächte in seinem Dause zugebracht. Sie läßt durch mich melben, daß bereits alles verflegelt worden, und
wünscht, daß Sie oder Ihr Dr. Bruder so bald
und geschwind als möglich hieher komme. Thun
Die Ihr Bestes, diesen Bitten Ihrer lieben
alten Mutter, worin auch der lette Bunsch
Ihres seligen Bruders bestand, zu erfüllen.

220. In Berber.

Ronigsberg ben 9. Mug. 1776.

Liebster Freund und Gevatter Serber, hem te habe ich feinen Brief von Ihnen erwartet, weil fein Postag ift; aber geschmachtet habe 'ich lange barnach, und auch noch heute, ba ich

ben Tag meiftens auf bem Bette zugebracht. und nichts im Stande gemefen, porzunehmen. 96 malte mich in ben Rebern obne folgfen au fonnen, als ber Bote mich ermunterte. Ge Bern batte er noch Scheltworte von mir gebort, baß er mir feine Antwort von Ihnen brachte. Der Menfc, bem ich gut bin, weil er fo fcnell lauft wie ich in meiner Jugend und noch jest, wenn mir ber Ropf brennt, nebm meinen Berweis mit Sanftmuth auf, und ber fprach immer ein flinfer Ueberbringer an fenn. Aber daß er bente icon fein Bort baar maden follte, baran bachten wir beibe nicht und der Brief felbit ber Borlaufer eines Bepatterbriefes! Gott gebe, bag ber fleine Bathe fcon ba fev; wo nicht, fo fcbente ibm Gott eine aluctliche Wallfahrt in bas Land ber Lebendigen. 3ch bin fo unruhig als wenn ber fleine Gaft in mein eigen Saus einfebren follte. Deine brep Rinder baben ibre Mutter. ob fie gleich eine barte Abamstochter ift, und mid rechtschaffene Weben gefofet.

Gestern ift meine alteste Lochter Die gange Treppe heruntergefallen. Die heiligen Engel im himmel selbit find nicht im Stande, Kinder zu huten, geschweige zu erziehen. Gott Lob! ift sie ohne Schaden bavon gefommen. Mit meinem hans Michel geht alles frebsgangig und der Junge verlernt Luft und Sitte.

Dieft ift mein höchfer Rummer, ber mir Angft und grand haare macht, daß ich nichts selbst für seine Erziehung thun, und eben so wenig baran wenden kann. Ich hatte einen Sonntag ben grimmigen Einfall, ihn über hals und Ropf einzupacken, und bem Pontisex maximun in Deffau zu übermachen! Die hiße hat sich wohl gefühlt, aber der Wurm nagt noch am Mark, was ich mit dem Knaben mit der Zeit aufgagen soll.

In diesem einzigen Stud habe ich zu wes nig Benhulfe von meiner ehrlichen Sausmute ter, kann aber auch nicht mehr als den guten Billen von ihr fordern. Uch liebster Gevatter in spe, über gaudia domestica geht nichts; hierin besteht der einzige Simmel auf Erden; aber mala domestica sind auch die wahre Solle seitst für Patriarchen und Davide gewesen. Gottes Geist und des Menschen Sohn find hier die einzigen Schulmeister.

Den vierten Theil habe ich burch hing riche tig erhalten. Weiß aber nichts mehr, als daß ich das Ende mit mehr Zufriedenheit als den Aufang gelesen. Enthalte mich poch des Urtheils, und wursche nichts so sehnlich als die Fortsehung und den Beschluß, weil ich noch nichts absehen kann, und nichts als das Gange mich bestimmt. Ihre Preisschrift habe ich an einem Abend durchgelausen. Sie schien mir ١

bie Frage breift aufgelost, aber bie Sache felbft fo wenig als möglich berührt zu haben.

Gewitter! Birbelwind und Regengus! erleichtert ben schweren Dunftfreis, in dem ich athme.

## Den roten.

Mitten im Blatregen ericbien geftern Krenfelb und murbe burd Ihr Andenfen und Berforechen, bie Kortfesung ber Ilrfunde ibm as ichicen, reichlich belobnt. Unfer Landsmann in Notedam hat mir vorige Woche zwen Bei-Ien gefdrieben, und einen langen Brief fak ein balb Sahr lang unbeantwortet gelaffen. Beil die Sache einen britten betraf, fo bat ' mich bieß ungemein verbroffen und ich bin ibm recht bofe gemefen. Da er aber feine gange Lebensart, beren Berftreuung mir gar nicht gefiel, auf einmal reformirt hat, bis gur ftrene ften entgegengefesten Diat bes Umganas ac., fo ichopfe ich neue Soffnung, bag er son ber Eitelfeit bald geheilt fenn, und einen eblen Ehrgeig dafur erwerben werbe. Babrend bes Ronigs Abwefenheit ift er willens, eine fleine Reife nach Damburg ju machen. 3ch verfolge ihn bon weitem und entferne mich, obne ibn aus dem Geficht ju verlieren. Er bat übri gens einen ichweren Stand - eine Banbe Birtuofen zu regieren ift arger als ein Regie ment Solbaten.

Was Ihr Freund, der Ueberseter des Zend-Abefta, den mir benten wird? Er hat mir den großen Gefallen gethan, seine Uebersetung zu übermachen, aber mit so viel Achtung an mich geschrieben, die mich in Verlegenheit sett, darauf zu antworten, wenn ich auch Musse gehabt hatte. Aber ich bin mit einer Arbeit beschäftigt gewesen, die meinen Geist ganz ausgemergelt und mein Gemuth ganz trübe gemacht hat. Urtheilen Sie selbst.

Den arten Dar; war ber falte Brand in einer Racht ben unferem Rreunde Lindner ausgebrochen. Er hat mabrent feiner Rranfe beit immer gearbeitet und baran gedacht, fein Dans ju beftellen. Ich bin unverdroffen gewefen, ibn waniens analens ju befuchen und ebjumarten, ale Freund und Beobachter. Debe als einmal bat er mich, auch nach bem Tobe fein Kreund ju bleiben. Diefer Ausbrud bat immer meinem Gemutbe borgefcwebt unb einen Stachel ber Dunkelheit fur mich behalten. Unter anderem erfuchte er mich, fur fele ne Bibliothef ju forgen, und bat mich und ganfon ju Taxatoren im Testament eingefest, auch iebem ein Legat bon 50 fl. bestimmt. Er nahm mit viel Muth und Ergebung Abichied von mir. Sein lettes Bort, bas er mir wieberbolente lich jurief, fo lange er mich feben founte, mar : au revoir, au revoir! Dieses poetische Lebes wohl war ungemein ruhrend und treffend fåt mich. — Mit bem Anbruch bes Frentags, nachbem er alles haarflein berordnet hatte, ift er fanft und still entschlafen. Er wurde ben seinem Bater begraben unter einem sehr ausehnlichen Gefolge, ben bem ich sehr entbehrlich zu sepn schien, und daher zu hanse blieb.

Mein Ribei. Commis lag mir im Ropf, bit Erben hatten aber alle Bucher verflegeln laffen. and man wollte der Bruder Unfunft, ober Ent idliefinng abwarten. 3th fürchtete mich poe ber Arbeit, weil ich niemals meine eigenen Bacher felbit babe in Ordnung bringen fon nen, und ber bloge Gebante bon Ginpaden mir Ropfidmers und Uebelfeit macht. 36 troffete mich auf Laufon, und verließ mich noch mehr auf Vengel, ben ber felige Mann ans. brudlich erlaubt und verorbnet hatte an unftrem Bebulfen. Die Erben brangen mir aber einen Candidaten auf, ber feines Baters Ca taloa unlangft berausgegeben hatte, und fic baburch in ben Befig unferer Abjunctur ein ichmeichelte, baß er fur eine große Schale Riei fter gejorgt, und einige hundert Rlebezettel bereits batte anfertigen laffen. Un Bengel mar wegen ber leibigen Exercirgeit gar nicht in Much ber Wind vom Legat feste mich und gaufon in Berlegenheit. Um diefes auf eine anftandige Urt zu becliniren, gerieth id

wie von ungefahr auf ben Einfall, meine eigenen Bucher ju verfaufen.

Reber Einfall ben mit ift ein punctum saliens voll magnetischer Angiehungefraft und plaftifder Induftrie. "Bas bu jest einem Breunde thun mußt, ober bielmehr feinen Erben (bie mich auch bisweilen aufbrachten) bift bu dir felbit fouldig." - Ein Bufammenfing taglider Berbrieflichfeiten, fein Bud mebe finden zu tonnen, und alles, mas man ausleibt, wieder erbetteln ju muffen; - fein Gefühl bes Eigenthumes mehr; Bucher find wie bie 'Beiber in ber platonischen Republit ober an frangoniden Sofen, wo der Chemann bem erften bem beften Galant and bem Bege geben muß - und baft bu feine Bucher mehr, fo gewinnft bu Beit, beine Rinber felbft ju ergieben - Sundert wilde Odwarmerenen mehr. bie mir ein Intereffe gaben, mich ber verbrieß lichften und eckelhafteften Arbeit mit Muth au materiieben.

Ich habe das Geschmier breper Sanbe, worunter die meinige die argste, weil ich fie felbst Woth zu lesen habe, in Ordnung zu bringen, habe felbst einige Buch Papier daben aufgeopfert, ben ganzen Sommer wie ein Minen. Sclabe barüber zugebracht, und bin dem Berdruß ausgesetzt gewesen, immer aufgehalten und eben so ungebührlich getrieben zu werden, weil die

Erben balb ausziehen muffen, und fie unter einem Difthaufen von Buchern, Die ich mie ber in Ordnung bringen, und rechts und linfs fceiben foll. Bin fo weit mit genquer Doch gefommen, baf ber Cataloa, fo Gott will, auf bie Woche fertig ift. Bie ichrecklich faner mir bon einer Seite bie Arbeit geworben ift, nub noch werben wirb, fann ich Ihnen, liebfter Berber, gar nicht beschreiben. Bon ber an-Dern Seite berfprach ich mir recht viel von biefer Arbeit, bie ich feiner Geele nach meinem Tode batte jumutben fonnen, und febe Re wirflich als bas wohltbatigfte Legat meines Rreundes an. Bielleicht werbe ich abermals ans bem weifen Seneca (de Benefic. 11. 33.) janchten fonnen: Perfecit opus suum Phidias, etiamsi non vendidit. Bielleicht wird Bott bas willige Opfer meiner liebften bonozum et donorum für die volle That annehmen.

An dem ersten Theile der Zweifel habe ich gearbeitet mitten im herzen des vorigen Sommers und letten Winters, ohne mein Ideal aufgeben zu können noch zu wollen. Die zweite halste, die Einfalle, die Ihnen beiser gefallen, ist mir dafür geschenkt worden. Lax operis war, per nugas ad seria zu führen. Uebrigens haben Sie Recht, das sich alles auf den krummen Gang der Arecvegiten bezieht, und ich mehr ankundigen alle

ausführen wollen. Wenn bie Bahn gebrochen und fertig ift, so ift ber Einzug eine leichete Sache, und Pomp mehr ein Spiel als Arbeit bes helben. Es heißt also noch immer ben mir: hic Rhodus, hic salta.

Ich hoffe, liebster Gevatter, Sie werden ans meiner Selbstliebe die beste Ahndung auf die Liebe meines Rächsten ziehen. Bieleicht ist dieß der höchste Grad, höher als das wie, seine Freunde in sich selbst zu lieben, als die wahren Glieder unseres Gluck. Systems, als die Eingeweibe unseres Lebens.

Bas Gie mir von dem lieben Clanbins ichreiben, ift mir eben nicht unerwartet. Biele leicht mare es ibm beffer gewesen, meinem bline :- beu Bint ju folgen und nach Preuffen gu fommen. Die feine Luft icheint ihm bort nicht au befommen. Ich habe mich über ench beide Runftler e feines Gluds gefrent, aber eben fo febr bar-3 fber gewunbert, wie es end moglich merben murbe, einen Wandsbeder Boten in einen Defonomie, Infpector ju bermandeln. Wenn Lier an einer Organiften Stelle bestimmt und Eitin auter Gesellschafter ift, fo ichieben Sie Fein Glud in Weimar nicht auf, und beben Die mir ben Calcanten Doften auf, weil ich Bicht mufifalifc bin. 3ch will ibn icon fleißig = Erinnern, bag er bas Stimmen feiner Orgel Bicht vergeffen foll, wie feines Claviers.

Das Bunberthier felbft fennen an lernen, weil ich aus allen Befdreibungen bes Dife megas nicht flug werben fann, und Buchburg gu überrumpeln, find immer zwen Dirngefpis fte gewesen, die parallel auf mich gewirft be-Menn bem lieben Gott noch etwas an meinem leben gelegen fenn follte, fo babe ich eine Berftreuung fur meine Gefundbeit nach einem fo vieljabrigen Gefangniß im eigentlichften Berftande nothig. Die baudliche Bufriedenbeit, welche bieber alles erfett, wird wegen über wiegender Beangstigung immer binfalliger, baf mir alfo nichts übrig bleibt, als Die lette Doffe nung aller feblgeschlagenen Bunfche, ein Dem ex machina ober ein Gewitter, wie ich bente im Siob gelefen - vielleicht jum lettenmale in meiner Michaelisschen Ueberfenna.

Ich einer Runft zu sehen gedacht, word Penzel arbeite? Weber ihm noch mir ift so etwas eingefallen. Rraus ift mir ganz fremd geworden, und übersetzt für Kanter auf Green's Empfehlung eines Arthur Young politische Rechnungskunft. Kraus hat an etwas gearbeitet; was es gewesen, hat er und ich vielleicht nicht recht gewußt. Er wurde darüber frank auf lieberspannung seiner Reafte. Wenn ich ja fie ein analogum quid geschrieben, so mag ich verdieser Arbeit mit ihm geträumt haben. Ob es Runft zu sehen sepn sollte, weiß ich nicht mehr,

weil mein Gebächtniß ephemerisch ift, und alles, was ich lese, bennahe ju Afche wird, worin ein granum soli höchstens übrig bleibt, bas benm Elaboriren spagirisch-hermetisch- palingenetische Wundergestalten hervorbringt.

Das ich Jacob Bohme und Pordage gelefen habe, werden Sie aus der Beplage erfeben. Das lustigste ben dieser Anführung ift,
vas der Name Ebethard baselbst vorfommt.
Ich habe das Vergnügen gehabt, im Ermst wegen dieser Recension beflagt zu werden. Es
mögen eben so viele sich darüber gefreut haben, ohne zu wissen, daß sie von guter hand
kommt, die sich selbst nicht wehe thun wird.

Es thut mir leid, daß Sie von Penzel nicht viel besser denken als Reichardt. Ich bin misstrauisch genug gewesen — auch sage ich für keinen Menschen auf der Welt gut, so wenig für mich selbst als für einen andern; — aber in dieser ganzen Sache möchte er wohl unschalbig senn, und Sie sind durch eine salsche Rachricht hintergangen worden. Er hat hier seine Zuhörer fast alle verloren und zugleich den meisten Umgang. Ranter hat sich erboten, ihn in seinen Laden und sein Daus zu nehmen, wozu er willig gewesen; aber es fehlt in einem kleinen Vorschuß, der unter ihnen derabredet worden, und Penzel ist ein Mann den Wort, und strenger in diesem Stuck als

man es ibm gutrauen follte. Sein Ders if fo offen wie fein Ropf. Er bat mir feinen & benslauf fo baarflein ergablt, baß mich fein Soidfal noch mehr fur ihn eingenommen bat, als alles übrige. In diefem gangen Schich fal berricht eine Raivetat und Unichnib von feiner Seite, die ihn großer in meinen Im gen macht, ale feine Unlage gur Gelehrfam Unterbeffen befennt er bon fich felbe, baß gute Sage ibm febr gefährlich find. Er besucht mich ordentlich die Boche einmal, und ftudirt, bennahe bloß fur feinen eigenen In tor Mamen, auf eine neue Ausgabe bes bo-Ich bin aber nicht im Stande, feint Bulfemittel baju und die Binlanglichkeit ber felben an überfeben.

Ift jest die Salfte Ihrer Urfunde herans? Möchten Sie mir nicht einmal ben Inhalt bes übrigen in nuce mittheilen? Unter allen Ihren Werfen durfte dieses wohl mein Liebling bleiben; und da Sie wirklich Ihr Wort in vielem erfüllen, so munschte ich am Ende die Bilanz zu ziehen von dem, worin wir übereim fimmen und von einander abweichen; woris Sie zu weit gehen, und nach meinem Gofühl für mich zurüchtleiben.

Ich bin bon Gram, Unruhe, Berbruf und Gorgen fo ausgemergelt; daß ich felbft nich weiß, was ich thue ober noch thun werbe. 36 ŧ

bin Billens Ihren Geburtstag ftatt- bes metmigen biefes Jahr zu fenern. Erfreuen Sie mich boch nur bald mit ber Nachricht von einer glucklichen Entbindung. Meiner liebenswurdigen Gevatterin fusse ich Mund und Sanbe. Gott erhalte und vermehre Ihre Sanse freuden hundertsältig.

## Bon Berber.

Bucteburg ben 24. Mug. 1776.

Lieber Freund und Gevatter Samann, Gben am Sauftage meines August Bolfgang Sigmund, ben 21ten b. DR. , tam 3hr Brief, ber beiben Eltern bergliche Freu. be machte. Im Sonntage mit ber Morgenrothe mar ber Anabe ba. Die Mutter ift gang gefunb, ein Beinftod mit feiner Rebe. Der Rleine, buntt uns , tragt gang thr Bub, wie ber erfte bas meinige haben foll. Ihnen, bem erften manniden Gevatter mit ju Ehren und unfer aller Geburts : Monat zu verewigen, warb ihm ber erfte Ras me August beffimmt. Die anbern Pathen find bie Krau Don Beichefer, (unfere treue Ractbarin, Brutter unb mehr als Mutter, bie wir nie wieder finten ), Claudius, Sigmund Blachsland, ber Mutter Bruber, und Gothe, von bem er ben Ramen Bolfgang fubrt. Go fent ibr benn debaart, Genies aus aller Beit Enbe, und ber Bunge mußte fraft feiner Pathen ein Tollfopf werben, wenn nicht, wie ich hoffe, bie Bilbung ber Mutter ibn

1

por foldem Unwesen gutig bewahrt. Run lieber b., freuen Sie sich mit uns über bie 3men, und trinten Sie ihnen ben guten Reich bes Lebens voll zu. Man schwimmt und schwebt in folder Zeit im Meer und Abgrunde bes Bunbers und ber Gute Gottes. D waren Sie am Lantage, ba 3hr Brief tam, selbst bier gewesen!

Mit unferer Reise wirds jest schnell geben; Mitte Septembers, hoffe ich gewiß. Ich habe heute, ben ber Wicherkunft bes Grafen nach einer Incognito. Reise, um meine Entlassung gebeten, gerade an bem Tage, da ich vor seche Jahren an ihn aus Darmstadt schrieb, und mein hiesiges Amt annahm. Morgen ist mein Geburtstag und zugleich der Geburtstag unserer Che, des erfen Briefchens der Liebe, in dem alles stand, was im lesten Briefe des Romans zu stehen pflegt. Leiber aber ferre ich ihn nicht zu hause, sondern bin mit einer zänkischen Bistation beschäftigt; den Ihrigen, "kunftigen Dienkes auch nicht, da ich auf einer eben sol fatalen Introduction eines hallischen Waisen. Inspectore senn muß. Mittwoch indeß, der Geburtstag unseres ältesten Knaben, soll alle dren Tage zusammenknüpfen.

Und nun, lieber D., werben Sie fich wundern, wie ich von bem und jenem, und noch nichts von ber fcwern Benfchrift und Benlage, bie Ihnen gewiß zuerft Schreden gemacht haben wird, schreibe. hat folgende Bowandnis. Als ber Priefter zu Analhoth im Borhofe bei Befangniffes lag, tam bes herrn Bort zu ihm: fiche,

bein Better wirb au bir tommen , tauf feinen Ader, benn bu hast das nachste Freunbrecht bazu, und ber Prophet wog ibm bas Gelb bar. Sie wollen Ihre Bucher pers taufen, bie Sie nicht vertaufen muffen, follen unb burfen (es fen benn, mas Ausschuß und Ballaft ift ) benn es find Freunde Ihrer Jugend. Gier ift bie Balfte eines Anleihens auf biefe Buder, beffen anbere balfte, aes liebts-Gott, fobald wir unfere Reife überfchlagen haben, folgen foll. Zwar nicht fo verbrieft und verflegelt, als bort beym Propheten; aber, lieber Canbemann, Freund und Bevatter, ebenfo rechtmaßig, rechtefraftig ale bort; alfo mit ber lauten Rorberung und Bitte, bas Gie Ihre Bucher nicht verlaufen. Bergeiben Gie ben Lappenftreich, ben ich fpiele, ba Sie vielleicht mehr brauchen und Ihre Bibliothet and fo viel mehr werth ift; bas schabet aber nichts, ich mache bas Unleiben auf fo viel berfelben, als mein Unleihen werth ift, und fo, lieber Rachfter, maden Sie fich tein Gewiffen und Bebenten, es alfo m nehmen und zu gebrauchen. Dir hilft Gott, tros allem meinen Rrummen und Engen, in Gelbfachen nicht nur nothig, fonbern wenn ichs brauche, berrlich, reichlich und überfluffig burch; alfo muffen Gie, lieber B., meis ne formliche Zauf : und Gevatter : Sypothet nicht verfcmaben. Den Ballaft aber werfen Gie ben Lindner's Belegenheit, ber auch genug Ballaft bat, weg; ich foll und muß, es auch thun por meiner Abreife.

Ueber bie Erziehung Ihres Bans Dichel gramen

Sie fich nicht; man richtet boch bamit nichts aus. Gebulben Sie fich noch ein wenig; ich rucke jest ja leibf bem Pontifex Max. ju Deffau naber, und mein Rnebe wachst auch beran, ben er aber, fo Gott will, nie feben ober haben foll. Dir tommt alles erfchrecklich vor, wie ein Treibhaus, ober vielmehr wie ein Stall voll menfc licher Ganfe. Als neulich mein Schwager ber Jager bier mar, ergablte er von einer neuen Methobe, Gidmalber in geben Jahren zu machen, wie fie fonft nur in funfgig ober hundert wurden, bag man ben jungen Giden unter ber Erbe bie Bergmurgel nehme, fo fchiefe iber ber Erbe alles in Stamm und Mefte. Das gange Ir: canum bes Bafebowifchen Planes liegt, glaube ich, barin, und ihm, ben ich perfonlich tenne, mochte ich feine Ralber zu erziehen geben, gefdweige Menfchen. Rutt, lieber Gevatter, laffet euren Born übergeben, und bar ret, wie ein Acermann wartet auf bie toftliche Rruck ber Erben -

Der Berfolg meiner Urkunde liegt noch im Abgrunde meiner Seele. Leiber schläft mein Feuer jest ganz, und wird in der ersten Zeit zu Weimar noch mehr schlofen. In Weimar sehen wir uns gewiß; Ihren Pathen und Ihre Gevatterin muffen Sie, und diese Sie sehen; auch wir beibe sehn uns ja als zwen neue Menschn, und sagen beibe vielleicht: fuimus Troes!

Meine Wöchnerin naht mit eigener hand bie hopethet auf und gruft Sie herzlich. Gott gebe Ihnen bick und Athem in Ihrer hohle.

## 221. In Berber.

Ronigsberg ben 14. Det. 1776.

Sott fegne und erhalte Ihre und meine Breude an meinem lieben Pathen Anguft Wolf. gang Sigmund! Allerliebster Gevatter und Freund, 96 lag ben been Geptember ju Bett an einem blogen Bluffieber, und hatte mir eben Ihre: Auch eine Philofophie ze. bon meinem Sanschen geben laffen, und neben mich gelegt, um fie an lefen, ale ein Befuch bom ganbe mich baran binderte, und fur; barauf Ihr fowerhaltiger Brief ankam. Rach. bem ich mich bom Inhalte beffelben ein menia erholt batte, ließ ich mir gleich mein Schreibzeug geben, um nach Morungen Ihrer Frau Schmefter einen Ertract ju fchicfen. 36 merfte aber, bag es mit bem Schreiben nicht recht fort wollte, und erinnere mich allerhand lacherliche Quidproquos in meiner Relation begangen ju haben. Den Lag barauf ließ es fich jum Gallenfieber an, und barnach ju einem viertägigen von einer gang befonderen Urt, wie alle Sieber Diefes Sahr fenn follen. Geftern habe ich meinen fchlimmen Tag gehabt, aber mahrend ber Ralte mich außer bem Bett aufhalten fonnen, und icheine jest auf gutem Bege ju fenn.

Compore Mathieu hat mir den ibten Sept. gefchrieben, daß Sie bereits mit Ihrer Samie

lie aufgebrochen und unterwegs waren; alfe willfommen in Weimar! Erfrenen Sie mich balb mit Nachrichten, wie es Ihnen, meiner fieben Gevatterin und Ihren Rleinen bort gefällt.

So willfommen mir Ihr frommer Einfall gewesen ift, ein suber Geruch, ein angenehm Opfer der Freundschaft und Liebe, eben so herzlich und ernstlich verbitte ich alles übrige. Die Absicht ist vollkommen erreicht; der Rem meiner Bibliothef ist nicht nur erhalten, sow dern auch vermehrt, concentrirt, und die fictio juris Ihres condominii von meiner Bibliothef wird mir selbige schäsbarer machen und mich ausmuntern, sie in besserer Ordnung zu erhalten, und mit mehr Sorgfalt zu verwalten.

Ihr frommer Einfall hat mir auf eine boppelte Art Beruhigung verschafft: 1. meinen Brinden, von dem Verkaufe abzustehen, das Uebergewicht gegeben. Sobald ich mit dem Catalog fertig war, fanden sich andere Ueberlegungen, die moralische Unmöglichkeit, mich aller meiner so lange und mühsam gesammelten Bücher ohne großen Verluft und Nachreue zu entschlagen. Ungeachtet aber meine unvermuthete Krantheit allein alles hitte rückgängig machen können, ohne mich dem bittern Vorwurfe, das Publicus geäfft zu haben, auszuschen, und mich eines Widerspruches in meiner Denkungs. und hand

Innafart, nach bem Urtheile bes biefigen Die blici, schuldig ju machen, fo find boch zwen Beifiliche, ber reformirte Dberhofprediger, Entrepreneur einer elenden Leihbliothef, und ber frang. Prediger Lefort, unbillig genug gemefen, fich immer nach meinen Buchern ju erfundigen, fo daß ber ehrliche Bengel, bem die Laft anbeimgefallen, ber Lindnerischen Auction benanwohnen, in Bertegenheit gefest worden, ib. nen ju antworten. Da fam bren Lage por bem Termin Ibr Brief an, ber mich bon aller Berbindlichfeit des offentlich angefundigten Berfaufes difpenfirte, meil mich bas Unachot eis nes Freundes auf meinen Rern bon Buchern als eine Entscheidung ber Porfebung berubig. te, erfreute und troftete. 2. War es mir eine arpfe Beruhigung, einen Mothpfenning ju erbalten, weil meine Kaffe niemals fo feicht gemejen ift, ale eben bamale. Ben allem meinem leichten Gemuth und Bertrauen auf die Porfebung lebt man bod mit einer gewißen Mengilichfeit und Unruhe, wenn man eine Daushaltung bat, und eine Denfungsart wie bie meinige, ber bas Bewuftfenn von Schulben unerträglich ift. Alle meine Dagregeln geben barauf hinaus, biefer traurigen Lage porzubengen und felbige nicht erft abzuwarten; benn ich habe mehr hausliche, und im eigent. lichen Berftanbe feine fremden Schulden; aber Die Monade meines hauses ist mir ein Spie gel des Universi; diese Combination der Joen interessirt mich für das Schickal des Publici, und stellt mir die Verlegenheit aller ehrlichen Leute, die darin leben müssen, so lebhaft vor, daß eine Aussicht meines eigenen Glücks und mehrerer immer zusammensließen, und mich wechselsweise zur Geduld und zur Verzweislung dahin reißen. Diese politische Kannengießeren gehört zu meinen geheimen Grüßen und Versuchungen.

Ich babe auf meinem Siechbette bie nem Apologie bes Sofrates mehr als einmal burd gelefen, und ben Entwurf ju einigen frenmt thigen Briefen ausgeheckt mit dem Motto: intabescantque relicta! Sobald ich mich ein wenig werbe erholt baben, will ich Band an's Wert legen und versuchen, ob ich mein Ibeal im Stande fenn werde beraustuholen und dap justellen, womit ich bie Urt an bie Bur gel bes Boumes mit faulen Kruchten ju legen gebenfe. Die erften Briefe follen meinen Catalog und einige Ideen über Krennt icaft dieffeits und ienseits dem Grabe betref fen, die übrigen ben Neo-Pseudo - Socratismun, Die lieb mare es mir, wenn ich jur Dfter meffe fertig werben fonnte. Aber es liegt noch alles fo rob, fo vermidelt - ich munichte noch fo viel Bulfemittel vorber branchen an fonnes

— so viel Luden auszufullen, daß ich weber. Anfang noch Ende in der Hauptsache recht abseben kann.

Bengel ift Diefe Woche in Ranter's Buchlaben gezogen, um felbigem vorzusteben. Da'ich son Ratur mißtrauifc bin und ber Schein gegen ben Mann fpricht, fo ift mein Umgang mit ibm, trop aller meiner Reigung fur feinen offenen, bis jur Unborfichtigfeit aufrichtigen Character, immer febr machfam und bebutfam gewefen, um fo mehr, ba er bie Ochluffel feiner Selbfierfenntniß jedem überreicht und einbandigt. Mus der Bertraulichfeit, in der ich gegen ibn bisher gestanden, fann ich Ihnen nicht anders ale berfichern, bag er ein Mann von einer eben fo großen und feltenen Unlage bes Ropfs als bes Bergens ift, bem Schicksal und Sausfreug, bas er mir in Unfebung feiner beiben Eltern anbertraut bat, eine Erfahrung und Ringbeit erworben baben, die feiner ichuchternen Mine und foralofen Unborfichtigfeit im Umgange gar nicht angusehen find. Es giebt Lente, Die ibren Berftand bloß fur die Gefellicaft und jum Reben branchen; andere, die ibn mehr ju ibs ren Sandlungen anwenden, und albern im-Reben, aber nicht in Erfenntniß finb. Einfing bes Glude in feine Gemutbeart geftebs Pengel felbft, und auch in diefem Stude fompathifiren mir mit einander. Es ift mir lieb,

ihn ben Kanter in einer neuen Lage zu feben; die Zeit wird mehr lehren. Mit Borlesungen ware es weiter nicht recht gegangen, da die erste Neugierbe erkaltet ist, und er sich manche heimliche Feinde zugezogen. Besonders ist Kant' immer wider ihn gewesen, und halt ihn für einen niederträchtigen Menschen, weil er seinen Soldatenstand so ruhig bisher ertragen. Starf ist sein vertrauter Gönner, den er im herzen nicht schäft und zum Theil übersieht.

Prof. Krenzfeld überbrachte mir ben iden Gept. sein Diplom als Nachtolger bes fel. Lindner. Er scheint zu seiner neuen Sphäre geboren und gemächt zu seiner neuen Sphäre geboren und gemächt zu seine. Bisher hat er mich fast täglich besucht, und das Englische, worth ich ihm die Anfangsgrunde bengebracht, war der medius terminus unserer Befanntschaft, die mir biel Zufriedenheit gemacht hat, weil ich ohne Umgang nicht leben kann-

Der britte meiner Rreunde ift mir untret geworden, und wird vermuthlich zur Oftermeffe mit einer llebersehung von Arthur Young's politischer Arithmetif erscheinen, die er auf Greent Empfehlung übernommen. Ben unferem genauenen Umgange überfiel mich ofters ein Schauer über die große Alehnlichkeit mit sein nem Oheim. Ich bente noch die Erists abzwwarten, da ich schon eine an ihm erlebt, und die gegenwärtige theils eine Folge davon, theils

iner Bedarfniffe ift. Er wollte an dem Breiuber die Urfrafte ber Seele Antheil nehen, und glaubte die gange Arbeit bereits im opfe fertig zu baben, und ftellte es fich giemb leicht vor, feine Gebanten aufs Papier i bringen. Deine Leichtglaubigfeit und Deuerde bemog mich, ibn baju aufzumuntern, eil es mir gar nicht moglich war, feine Ibeen ifubolen. Diefe Grille unterbrach unfere elfche Uebung im Arioft, die wir mit viel ifer und Gefdmad getrieben batten. Er gab amer bor, an feiner Abbandlung an arbeiten, ab immer Doffnung, nachftene bamit au En. : an fenn. Er murde darüber frant an Ror. er, Gemuth und Ropf. 3ch jog mir diefen mftand febr ju Bergen, besuchte ibn uneribet, ibn aufzumuntern, aufzurichten, ju arnen; und da er mir feine Papiere anberant batte, die mir benm erften Unblich biel erfprachen , und worin ber leichte & dwung iner Schreibart mich ben ben erften Bugen, Abft bezaubert hatte; fo fant ich boch, nach aberer Untersucung, nichts ober wenig bainter, und bag alles falfche und ungeitige Beben ber Autoricaft gewesen waren, bon enen fich feine Rrucht, geschweige Reife ber-Aben, abfeben ließe. Da er ein Angenzenge. ieiner eigenen Autorkrampfe gewesen mar und b eben fo viel Ansmerksamkeit auf meine

eigenen Abanomene ale feine Einbrade und flummen Urtheile barüber angewandt batte ba ich mein Ibeal nach Bunich erreichte, und er meine Warnung an fich erfullt fab, fo lief ich bem Spiel ber Leidenschaften ben ibm unb mir bie Bugel. Er bat fich ben ber Ueber fegung jum Schatten abmacerirt. 3th babt ibm Binfe gegeben; alle bulfemittel berfcafft; aber Leidenschaften, Die er felbit nicht fennt, geben ihm eine folde Ueberfvanung und unvermeibliche Erschlaffung, wobon et nicht berr ift. Vengel, ber mit ibm in einem Hause wohnt, und durch ben ich ibm eine ariedifde Grammatif, die er- meinem Rinde delieben, fürglich guruckgeben ließ, bat mir at fagt, daß er benm Empfange berfelben Ehre nen vergoffen. Go viel von ber fleinen Belt. in ber ich lebe, und bon bem Guten und He bein berfelben.

Run, liebster Gevatter und Freund, ich bin wirklich ein wenig verlegen, was ich meinem lieben kleinen Pathen für ein Andenken schaffen ober fliften soll. Sott thut alles fein zu seiner Zeit, und muß und die Worte selbst in den Mund legen, die er zu erfüllen Lust und Kraft überstüssig hat. Wein kleiner lieber Buckeburger und meine kleine liebe Wandsbeckein werden mir daher immer im Sinn und Semuth schweben, so oft ich Gott um seines

einen Segen für meine leiblichen brep Riner anrufe.

Seitdem ich felbft Rinder habe, ftebe ich einem Gevatter mehr, und habe feinen meiier hiefigen Befannten oder Freunde baju gerancht, fonbern biefe Stelle felbft mit meis en Dausgenoffen vertreten. Ein Winf von ihnen batte mich auf Claudius aufmerffam emacht, baß ich Gelegenheit fuchte, feine mir arch Sie befannt gewordene Zuneigung ju eriebern. Beil er mit einer Gleichgultigfeit 10 Buruchaltung fich einließ, und ich bas tathfelbafte feines Charafters burch einen iturmlauf naber aufzuschließen im Schilbe ibrte, fo fanden fich hier individuelle Begieingen, die anderswo nicht fo paffend maren. - Ungeachtet in feinem andern gande eine emiffensebe, ober wie man meinen Ruß an ben nennen will, fo gefebmaßig als in reuffen ift, fo' fcheint boch wirflich felbige geiffen Leuten anftofiger ju fenn ale hureren nb Chebrud, weil Mode. Sunben über Gebe und Gewiffen find. Ungeachtet meiner ofen Bufriedenheit, in ber ich lebe, und bie is gange Glud meines Lebens ausmacht. ible ich' biefe Seite bes burgerlichen lebels andes lebhafter als irgend einer jener weifen, ute.: Eben bas Banermabden, beffen bofflitige blubende Gefundheit und eben fo bier-Damann's Schriften, V. Ib. 13

fdrbtige, eigenfinnige, bumme Ehrlichfeit und Standbaftigfeit fo viel Eindruck auf mich gemacht, das Abwesenbeit und die Berfuche der hochten Bertweiffung und falteften Ueberleanne ihn nicht baben ausloschen fonnen - biefe Maad, die Kindes Stelle an meinem alten, unvermögenden, gelahmten Bater bertreten, und die er als eine leibliche Sochter geliebt, und ihr mit fterbender Sand ein gleiches lo aat mit unferen nachften Unverwandten ber fdrieben - murbe vielleicht als meine Che frau, ich weiß nicht was, fenn. - Richt and Stolz, bazu bin ich zu bankbar, fonbern weil ich bie innere Ueberzengung habe, baf biefe Lage ihre eigene Gludfeligfeit minbern und vielleicht dem Glud ibrer Rinder nachtbeilie merben fonnte. Doch biefer bereits in bal fiebzehnte Sahr laufende Roman meines Leben und bie Erhaltung bom Gefpenft meines & men Bruders, ber feinen Ringer mehr auftt fondern bloß lebt um ju effen und ju fchlafu, It find fur mich mabre Zeichen und Munder, eben fo unaussprechliche als unbegreifliche Me ne einer boberen, unfichtbaren Sand und bali Stoff ju ben leiben und anis , Die feiner femt als ber fie auflegt und ber fie tragt. -

Berzeihen Sie aegri somnia; morgen # mein schlimmer Tag. Ich umarme Sie mit p vatterlicher Trene und Dankbarkeit. Au rereit

## 222. An 3. Fr. Reicharbt.

Ronigsberg ben 16ten Dec. 1776.

Bochfinehrender Berr Rapeameifter, gands mann und Rreund, Buborberft muniche ich, baß Sie, wie es einem driftlichen Birtuofen gebuhrt, Bott banfen fur alles, mas Er gegeben, und mas Er genommen hat, mit einem berklichen Fiat voluntas tua ! Ernbte und Freude fur Ihre bollendete Mutter - aber Fruhregen und Spatregen fur Ihre murbige junge Brau! Daß fie Juliane beißt, und gugleich Ihre Schwester im Apoll ift, babe ich eben aus ber poetischen Blumenlese fur bas bevorftebende Sahr erfeben, in bem Ihnen Bott einen Erben bescheren wolle, bamit Ibre Muse eine eben so frobliche und gludliche Mutter auf Erben werbe, als jene im himmel iff. Mmen!

Rach überftanbenen Eurialien pro praetezito et futuro, eilt meine Feber, wie eine Dandin bom Ril, jum Thema meines ersten Briefes, ben ich bor Jahr und Tag geschriesben, und bitte, gegenwärtige Kortsehung freunds schaftlicher aufzunehmen. Ihr ganzliches Stillschweigen barauf hat mir weh gethan, und es fällt mir schwer, Sunden gegen den Geiß der Freundschaft ungerügt zu lassen. Ich kann aber unmöglich eandem chordam berühe

ren, ohne wenigstens jum vorans ju feten, daß ich wirklich eine Antwort erhalten hatte ungefähr nachstehenden Inhalts. Unter hundert idealischen Antworten, die sich alle jum Inhalte meines ersten Anschreibens gereint ober gepaßt hatten, erlauben Sie mir, diejenige Copen urfundlich zu machen, welche nuferer beiderseitigen lage und Geschmack am mebsten Genüge gethan hatte.

"Theurer Mann Gottes am alten Geo Quousque tandem? - Doch be clamiren, Sopfen und Malg ift an Ihnen verforen. Ihre Affaire de coeur liegt gang außte meiner Ophare, und ich habe fo viel mit mir felbst zu thun, das mich Ihr hartes P bort nnb bas weiche B hier gleich viel angeben. Demunaeachtet bin ich zwenmal ben bem Dann im Monde gewesen, ohne ihn, wie Sie leicht benfen fonnen, ben fich gefunden ju baben Bare er fichtbar gewesen, er batte baran glan ben muffen, daß fein Mond und Ihr lieber Erbeschwamm bon gleicher optifcher Große find. So viel tonnen Sie boch hierans feben, baf es mir an gutem Willen nicht fehlt, auch wi ber mein Gemiffen Ihnen gefällig zu fenn. Wenn Sie es nach einem halben Jahre noch fur nothig finden, mich in biefer Affaire de coeur als einen Unterhandler ober Bertrauten tu misbrauchen, so werde ich tur harmonis

praestabilita einer Freunbschaft zwischen zwey fo heterogenen Physiognomieen, wie Hamann's und Penzel's sind, vielleicht etwas mehr Beratrauen haben, denn sich vor der Hand ohne vorsesliches Blendwerk füglich von mir thun läßt. Leben Sie mittlerweile wohl, armer alter Mann mit dem kranken Ropfe! Benn der so wacker und gesund wäre, als Ihr Herz ift, so wären Sie mit keinen Friedrichsdors zu bestahlen. Ich bin Ihr aufrichtiger Freund und Landsmann

Berlin, måßig geschwind b. 25. April 1776.

Johann Friedrich Reichardt." Alles in ber Welt, liebster Rapellmeifter! nur muthen Sie mir nicht mehr bie verfluchte Arbeit ju, in Ihrem Ramen meine eigenen Briefe gu beantworten. Dier ift von feiner fictione poetica bie Rede, bag unfer Freund Rreugfeld Schiederichter fenn fonnte, fone bern bon einem achten Document eines Sofe manns, ber, wie fonnenflar ju feben, attifden Bit mit fpartanischer Quaend gu verbinden weiß. Sch beforge, bag mein erftes Odreiben ju Difverftandniffen Unlaß gegeben; and ba abnliche Umffande mir bie Rothwen-Diafeit auflegen, ben Inhalt beffelben ju erneuern, fo will ich mich in Ernft rechtfertigen gegen bloke Bermuthungen, und erwarte von

Ihrer Freundschaft nur so viel Antheil, all Sie der Rlugheit und der Lage der Sache gemäß finden.

3ch bin fein Idealift in der Phoflognomit, wie ber beil. Johannes Turicenfis, noch ein Professionift, wie fein ftrenger Recenfent is ber allg. beutiden Bibliothef (beffen Ramen ich gern burch Sie erfahren mochte;) aber ein wenig Menfchenkenntniß traue ich mir in, ben allem Mißtrauen gegen mich felbft und meinen Rachften. Rach Diefen Boransfehn aen fann ich Ihnen auf meine Chre verfichern, baß, je langer ich Pengel fennen lerne, befo mebr meine Achtung fur bie Unlage feines Bei ftes und Bergens junimmt. Go entideibenb auch ein coup d'oeil ben außerlichen Merfme len fenn fann, fo ift fein Berbienft boch im mer eines von ben ebleren Metallen, Die erf auf ber Rapelle abgetrieben und bann gefcatt werben muffen. Laffen Sie alfo, bochfinet render Freund, fich ins Dhr gefagt fenn, bei ich Ihnen feinen Richtsmurbigen empfohin babe und nochmals empfehle.

Um endlich einmal jur Sache zu kommen — es wird Ihnen an Verbindungen nicht feblen, durch die es Ihnen leicht fallen durfte, alles, was von Seite der Akademie vorgtfallen, zuverläßig zu erfahren, und mir das Rothige davon anzuvertrauen, damit ich me nigstens im Stande bin, mit einem guten Rabe hier zur Hand zu senn; denn so wenig ich
uch Lust hatte, das Gluck dieses unternehmenen Ropses zu beschleunigen, so sehr wünschte h, alle Wege der Verzweistung ihm abzuschneien, und ihn ben einer guten Lanne in seinem
dhicksale zu erhalten.

Run, liebster Kapellmeister, werden Sie bermals meine Unspruche auf Ihre Freundschaft einen Digbrauch schelten? Unr daß ich iefes zweite Schreiben nicht felbst beantworen muß!

Bier Tage bor ber Lindnerifchen Anction efiel ich frank. Es ichien ein Gallenfieber, rklarte fich aber balb zu einem ehrlichen Quaranfieber. Nach einer Quarantaine bon 15 Bochen bente ich in diefer den erften Ausang zu magen.

Gevatter Clandins beschwert fic, daß ihm mb seiner Fran in Ansehung ihrer Gesundheit ite feine Luft nicht so gut bekommt, als die dwerere in Wandsbeck, und daß fie ben besser en Tagen magerer werden. Ich habe mich in seinen beiden Beyträgen zur Blumenlese nicht satt lesen können. Ben jeder Rleinigkeit, die mich afficirt, dergleichen es hundert des Tages giebt, sieht mir der Vers auf:

Sie ift ein fon berliches Befen. Bergeiben Sie mein langweiliges, buntfche.

diges Geschmier. Dein Brunn sen gefegnet, und freue bich bes Weibes beiner Jugend. Ein Bort alter Lehre aus ben Spruchen Salomons, fatt einer Empfehlung an Ihre Gemahlin.

223. Un J. Fr. Reicharbt. Konigeberg ben 2ten Jan. 1777.

Bochftzuehrender Berr Kapellmeifter, Lands mann und Rreund , Geftern Mittags erhielt ich Ihre angenehme Untwort jum Deffert, nach einem fleinen Wortwechfel mit bem Brieftra ger, ber fich die Frenheit nahm, fie eber als ich zu erbrechen - weil ich meinen eigenen Ramen nicht recht lefen fonnte, und bie Auffdrift eines Licent Buchalters mich irre at macht hatte. Gie haben mich, bochftzuehren ber Rreund, burch einen Gebachtniffebler jum Buchhalter bes Licents gemacht. Bielleicht waren Sie im Stande, mir ju ber Stelle bes gestern Rachts plotlich verschiebenen Licent Rathes Blobm zu verhelfen, als der einzi gen, auf die ich feit vielen Jahren fpeculirt, weil fie mir am meiften angemeffen au fen fceint.

Erlauben Sie mir, Ihnen meine ganze Lage und Denkungsart zu entdecken. Ich bin feit 1767 Ueberseher gewesen, und zwar eigentlich ins Französische, nicht ins Deutsche, unter Magnier, dem es um den Verstand, und nicht

t bie Schreibart ju thun mar; benn letre verftebe ich nicht einmal in meiner Mutfprache, geschweige in einer auslandischen. ein Gehalt ift, wie Sie vielleicht aus geacten Documenten wiffen, von 15 bis gu Rthrl. erhobet, und julest wieder ju 25 niedrigt, und - welches ein großes Bunr - baben erhalten worben. Der fel. Blobm tte, als Garbe Magagin, gwar eben fo viel, noß aber frene Wohnung und einen Unthell ben fagenanten Fooi - Gelbern , ber fich bes abres auch auf 100 Athle. und barüber beuft. Der Befit eines eigenen Saufes bat ich zu Grund gerichtet, und biefes, nebft einer Bibliothet und Ramilie, ift meine gan-Sabseligkeit. Durch eine frene Bobnung ib - ben Zuwachs eines fleinen Emoluments urbe also meine gange Berfaffung wieber auf nen ziemlich foliben Buß gefett werben fonen. Es ift mein wahrer Ernft gewesen, mit ntangerung meiner Bibliothet, bie mein lieb. es Sausgerath ausmacht, mir Gewalt ausn. un, um wenigstens ins Reine ju fommen, nd meine Rinder erzieben ju fonnen. Tros Mer meiner naturlichen Feigheit babe ich einen roßen Sang ju gewaltthatigen Entichliegun. en. Diesem ungludlichen Sang jufolge ichrieb d an die Gen. Administration, um Urlanb ur Abwartung meines Bucher Berfanfes ju erhalten, geradezu: daß der Tenfel über fun ober lang alle die Richtswurdigen holen muste und wurde, welche die besten Biffen den Rindern des Landes vor der Rase entzigen. Sie hat diese licentiam poeticam nicht geahndet, als durch ihr Stillschweigen auf meine dren Briefe, die ich in zehen Jahren an sie geschrieben.

Diesen Mittag vertraue ich mich meinem Director, der mich seiner Freundschaft wardigt, mit allen möglichen Clauseln, daß ich mir die Stelle wunschte, ohne um selbige andalten zu können noch zu wollen. Dieser genommenen Abrede und Vertraulichkeit ungeachtet, mußte ich diesen Abend mit eigener hand schreiben: le Sr. Hamann, Secrétaire. Interprète de cette Direction sollicite vivement cette place. Wie mir daben zu Muth war, können Sie leicht erachten; und das noch de zu par la voie d'un postscript. Es ware mir leicht gewesen, dieser Kleinigkeit entubrigt zu sepn; ich habe aber diese Mortisication willig übernommen.

1

Mein Entwurf ift gemacht; fein gut Bort will ich verlieren. Um meinen Operations-Plan fortsehen zu können, fehlt es mir an Landcharten von Ihrem Horizont, oder viel mehr bem bortigen Terrain. Erlauben Ihre Geschäfte, Sochstzuehrender Freund, Ihre Ge

fundheits. Umfande, Ihre Gemuths Reigung, nach Manpertuisichem Grundiage ein minimum fur mich ju thun ober nicht; beibes wirb mir lieb fenn. Wenn Sie fich nur mobl befinden, und je langer je mehr fortfahren, als ein bernunftiger Mann bas menfcliche Leben ju brauden und ju berachten. Bur Ihren Schwindel weiß ich fein beffer Regime, als Diat, ober vielmehr Defonomie, es fen in Arbeiten und Berftrenungen, im Lieben und Leiden und Deis ben. Leider ift ber Odwindel eine Rrantbeit, bie ich von meinen beiden Eltern geerbt. Bon Ropffdmergen weiß ich Gott lob wenig, und je alter ich werbe, befto mehr nimmt meine' Luft und Breude, auf Gottes Erdboden zu male len, ju, allen Mergerniffen jum Trot, bie man in biefem Jahrhundert ben allen bren Stan. ben erlebt, ben allem Ruhme ber Philosophie, ber iconen Runfte und feinen Sitten.

Ihren Papa Benda habe ich in Potsbam gesehen, weil ich in Gesellschaft eines Fagote tiften da war. Empfehlen Sie mich Ihrer beften Salfte. Ich umarme Sie mit aller Bubringlichkeit eines ehrlichen Mannes und aufrichtigen Freundes und Dieners. 224. An Gottlob Immanuel Einbner. Ronigeberg ben 3ten Jan, 1777.

Seliebtester Freund, Biel Glud jum Renjahr! Mein langer Bericht ist Ihnen also velut argri somnis vorgesommen. Das ift der Dank für meine Muhe und Sorgkalt und Autheil. Gleichwohl glaubte ich ben abwesenden Erben meines sel. Freundes eine umständliche Erzählung schuldig zu senn und giebt Freundstählung schuldig zu senn und giebt Freundstählung schuldig zu senn und geicht Freundschaft nicht auch den gleichgultigsten Dingen ein Interesse? Wie wenig Menschen zählt man beutzutage, denen 100 oder 50 fl. mehr oder weniger, einerley sind und senn können! wir wollen und aber lieber mundlich dazüber zanken.

Da Sie meinen Candidaten verschmaben, so will ich gern ibn fur mein Baterland noch behabten. Das schlimmfte ift, daß wir uns wie Beuer und Wasser vor einander fürchten und einander nicht zu sehen befommen, so nothig wir uns auch zu sprechen hatten.

Den letten Tag bes alten Jahres erhielt ich burch einen hiefigen jungen Raufmann, ber bon seiner Reise guruckgekommen, einen freundschaftlichen Gruß von Srn. Rlopftock. Br. Ricolai hat mir ein angenehmes Geschenf mit seinem "fleinen feinen Almanach" gemacht.

225. An J. Fr. Reicharbt, Königsberg ben 24ten Jan. 1777.

Gott fegne ben Ronig

Seinen braven Rapellmeifter meinen würdigen Landsmann und Kreund!

Non putaram — sagte ich ben 15ten b. M.
n unserem Meistersänget, der ben mir saß, ils der Briefträger eintrat. Weil er die hand es Freundes geschwinder als der Interessent rkannte und die Cassiererin nicht zur hand var: so zahlte er den Botenlohn, und ich, uhig wegen des Inhalts, ärgerte ihn zur Dankbarkeit und-castente seine poetische Neusierde, indem ich ihn eine volle Stunde auf ite Erbrechung des Sigilli ominosi warten ließ. Dafür saß ich wider meine Natur und Gevohnheit dis Mitternacht auf, wurde mit neiner Danksagung und Antwort fertig, drucke meinen Sokrates, und eilte wie ein Brausigam zu Bett.

Non putaram — sagte ich ben 16ten b. M. behm Auswachen, baß heute erst Donnerstag ind nicht Frentag ist Meine erste Dantsasjung und Antwort schien mir nichts als ein Eraum ju senn, und ich entschloß mich zu einter zweiten benm hellen Sonnenschein. Mit-

ten im Denfen, Empfinden und Schreiben erforect mich nicht allein ber liebe Dann von gestern mit feinem Schatten vor bem Benker. fopf, an bem ich eben faß, und wenigftens denken, empfinden und schreiben wollte, for bern unterfteht fich auch in mein Saus ju tommen, mit einem fleinen blauen Buchlein in ber Tafche: Dr. 8. ber beutiche Merfur; iberreichte es mir mit einem barmbergigen Debicanten. Geficht, und um mir bie geftrige Mergerniß baar ju bezahlen, ersucht er mich, gleich einem Bonifacius Schleicher II. ihm barans Rr. II. laut, ohne zu stammeln, noch mich zu ber farben, borgulefen. Da war an fein Stan meln ju gebenfen, ich beclamirte und recitiet und emphafirte, tros einem Cicero pro dom sua. Es blieb aber nicht benm Rarbenfpiel; fondern der gange Saben meiner Ibeen und Empfindungen mar bon biefer Lecture als wit von einer Parce gerschnitten. 3ch mar nicht im Stanbe eine Reber ju halten - und babt feit acht Tagen nichts thun fonnen als Dr.8 und Beter und Web über ben beutichen Der fur und unfern barin mißhanbeiten ganbemant lefen und benfen.

Non putaram — antwortete ich geftern met nem Militi glorioso, ber Mittags auf ber Direction gespeist hatte, und mir feperlicht versicherte, bag von ber Bacang gwar mander len gefprochen worden, aber noch feine Refd-Intion noch Bestallung eingelaufen mare.

Sie werden, Sochstzuehrender Freund, meisen me Berlegenheit errathen, womit ich meinen Brief angefangen habe. Ich war wirklich durch einen haufen fleiner Phanomene irre gemacht worden, daß ich wie im Nebel die Feder an Sie ergriff. In einer Stunde erschienen drep Gratulanten, worunter einer des hrn. Directors Bedienter selbst war. hente erst ist ein Schreiben der Sen. Adm. eingelaufen, wodurch Ihr freundschaftlicher Borläufer erfüllt wird; und ich sehe es für ein eben so gutes Dmen an, eben Ihnen und am heutigen Festage für das Non plus ultra meiner zeitlichen Glückswünsche danken zu können, oder vielmehr meinen Dank schuldig zu bleiben.

In petto bin ich immer für ein unmittelbares Intermezzo besorgt gewesen, das nicht um ein Haar meine Erfenntlichkeit für Ihr promtes, lebhastes, freundschaftliches Interesse verringert, sondern vielleicht noch eher um einige Grade erhöht hätte, nach dem bekannten Contrast meiner Denkungsart. Eben so angenehm ist es mir, daß der Hr. G. F. N. v. Morinral sein Ihnen gegebenes Wort gut und wahr gemacht habe.

Uebrigens hab' ich bas gute Bertrauen, baß ich die Gewogenheit Einer Kon. GeneralAdministration ohne die geringste Schmalerung und Abbruch, sondern gang, genießen werde.

Nach der Sand hat man 50 Athlr. dom Gehalt abkurzen wollen, und da die Emolumente bereits durch die Abnahme der Schifffahrt und Sandlung, ansehnlich gesunken, so hat man noch obenein an eine Caution gedacht, die mein Vorgänger nicht nöthig gehabt, und die ich noch ungerner meinem Rachfolger aufburden möchte.

Da ich in ber hauptsache die nothige Bewisheit habe, so bin ich fehr erleichtert in Anfehung ber übrigen Besorgnisse, momit ich meinen Brief angefangen hatte, und hoffe bas übrige eben so leicht als meine Grillenfange repen zu überstehen. —

Abermal ein Gratulant vom Mung. Departement! Der allererste war mein Rebenbufler Balloth. Alles scheint sich über mein getes Glück zu wundern und zu freuen. Morges werde nolens volens wieder. auf meiner Eelt erscheinen, nachdem ich eine ganze Woche mit meinen drep Kindern um die Wette an Schuppfen, Husten, Fluß, und Autorsieber laborirt. b. 26. Domin, Septuag.

Bin gestern auf ber Direction erschienen, habe bas Unschreiben ber General - Abministration gelesen; ungeachtet bes Dati vom uten versicherte mir ber Dr. Director, bag es wird ich nicht eher als den 24ten eingelaufen, wünsche mir Glück, und versprach die alte Comnission zum Muster zu nehmen, auch in Anehung der Reuerung wegen der Caution die Sache auf dem alten Fuß zu lassen, ertheilte vir Urlaub, den ich dazu anwandte, um meien Freunden in der Stadt zum Reuen Jahr a gratulieren, oder vielmehr ihre Glückwünhe manu forti einzutreiben.

Sente frube eilte nuchtern gur Mette und teinem Caffe . Schenfen. 3ch befam jum Bill. mm einige Tropfen Bunber. Effent, genof ierauf zwen Pfeifen Enafter und meine Dor. on. hierauf ging ich mit meinem liebreiden Saftwirth und alten Areunde Rriegerath Benings nach ber Altftabtifchen Rirche, wo ich ju imer Cafual Dredigt bes herrn Rirchenraths Zenmann fam, und mit bem letten Bers geines Leibliebes: Mein Derg und Sinn ift erfrent, - in ben Burftenftand trat. Der Lext war 1. Joh. 111, 7. und bas Thema beraf Die Baterliebe Gottes: 1) wie er uns als Rinber liebe, 9) ergiebe, 3) berforge, und 4) Erben mache. 3ch ging alfo febr erbant, iber augleich febr erfroren aus der Rirche.

Bin nicht im Stande meine Relationes curiosas bes hentigen Tages ju endigen, ba to von unferm befignirten Professor unterbrosen werben, ber mich zwep gange Stunden

Administration ohne bie geringste Schmalerung und Abbruch, sondern gang, genießen werde.

Nach ber Sand hat man 50 Athle. som Gehalt abfurzen wollen, und da die Emolumente bereits durch die Abnahme der Schifffahrt und Sandlung, ansehnlich gesunken, so hat man noch obenein an eine Caution gedacht, die mein Vorgänger nicht nöthig gehabt, und die ich noch ungerner meinem Rachfolger ausburden möchte.

Da ich in ber hauptsache die nothige Gewisheit habe, so bin ich febr erleichtert in Unfehung ber übrigen Beforgniffe, momit ich meinen Brief angefangen hatte, und hoffe bas übrige eben so leicht als meine Grillenfange repen zu überstehen. —

Mbermal ein Gratulant vom Mung. Departement! Der allererste war mein Rebenbutler Balloth. Alles scheint sich über mein getes Glud zu wundern und zu freuen. Morgen werde nolens volens wieder auf meiner Celle erscheinen, nachdem ich eine ganze Woche mit meinen dren Kindern um die Wette an Schuppfen, huften, Fluß, und Autorsieber laborirt. b. 26. Domin, Septuag.

Bin gestern auf ber Direction erschienen, habe das Unschreiben der General-Administration gelesen; ungeachtet bes Dati vom gent versicherte mir der fr. Director, daß es wird

No nicht eher als ben 24ten eingelaufen, wunschte mir Glud, und versprach die alte Commission jum Rufter zu nehmen, auch in Anfehung der Neuerung wegen der Caution die Sache auf dem alten Fuß zu lassen, ertheilte mir Urland, den ich dazu anwandte, um meinen Freunden in der Stadt zum Reuen Jahr zu gratulieren, oder vielmehr ihre Gludwunsche manu forti einzutreiben.

Sente frube eilte nuchtern gur Mette unb meinem Caffe . Schenfen. 96 befam jum Bill. Fomm einige Eropfen Bunder. Effent, genof bierauf zwen Pfeifen Enafter und meine Dortion. Dierauf ging ich mit meinem liebreichen Baffmirth und alten Freunde Rriegerath Denmings nach ber Altftabtifchen Rirche, wo ich ju einer Cafual. Bredigt bes herrn Rirchenraths Menmann fam, und mit bem letten Bers meines Leibliebes: Mein berg und Sinn iff boch erfrent, - in ben Furftenftand trat. Der Bert mar 1. 906. 111, 7. und bas Thema betraf Die Baterliebe Gottes: 1) wie er uns als Rinber liebe, 2) ergiebe, 3) berforge, und 4) an Erben mache. 3ch ging alfo febr erbant. aber jugleich febr erfroren aus ber Rirche.

Bin nicht im Stande meine Relationes curiosas bes hentigen Tages zu endigen, ba ich von unferm befignirten Professor unterbros den worben, ber mich zwey gange Stunden

von feiner biga Dissertationum de Fictionibus unterhalten. Sat mir ein bon mot eines meiner Borfahren bepm Licent. Pachhof überbrack, ber Storch geheißen, und von seinem Umt gefagt hat, daß alle andere Esels Arbeit und 3chfig Futter hatten, bey einem Königl. Pr. Wecent. Pachhofmeister aber die einzige Ansnahme ware, Esels Futter und Zeisigs Arbeit zu haben. Wünschte es zu erleben, daß der selige Rams ein Prophet und kein Bogel gewesen ware.

## 226. In 3. g. partinod.

Ronigsberg ben 30. Jan. 1777

Sestern saß ich in bona pace, Prof. Rrem felb und sein Respondent Crispus, zu deuts Rraus, meinem alten Sorgsuhle gegenkber, als der Postbote mich mit Briefen von beiben Gevattern erfreute. Da ist Einlage für Siel Dem lieben Träumer Joseph Gedeon fommt Weimar wie Riga vor; um die Junston völlig machen, fehlt nichts als ein Besuch von Gevatter Damann. Großes und gemeines Voll trig ihn auf den Händen. Der sel. Usmus ift all der fleine lahme Görgel, zeitiger Fabrisak darmstädt. Renigseiten wieder auferstanden, und hat mir die Probe der zwen ersten Bildeter überreicht, aus denen sichtlich erhellt, das er durch die Resormation seines Schickster durch die Resormation seines Schickster

ticht um ein Saar flüger geworden, als der Bandsbecker Bote.

Un des Ronigs Geburtstag bin ich auf eine thr ominofe Art jum Licent Dadhaus Inpector proclamirt worden, und es fehlt an ichts als meiner Bestallung. Dein Mebenubler mar ber erfte Gratulant. Das ich mit er Braut au Bett geben follte, baran bat fein Renfc hier gedacht, und ich eben fo wenig. as non plus ultra aller meiner Bunfche fo ald und glucklich zu erreichen; benn bieß iff er einzige Dienft im gangen ganbe, ben ich petto und aufs Korn gehabt, ohne vermus ben au tonnen, baf Blom, ber rothe Bataier, so bald verwelfen follte. Meine Berfe mb meine Liebe und mein Dienft und mein Haube und meine Geduld find alfo belobnt ind gefront und verflegelt.

Wie geht es Ihnen, liebster Partknoch? Dind Sie so gesund, als ich vor ber Sand in und noch ju werden hoffe? wenn ich erg o glücklich senn werde, meine Sachen in Ordung gebracht zu haben, daß mein ganzes übrieses leben nichts als ein Feperabend eines sessi icheren — Rube und Borschmack seyn soft.

## 227. In Berber.

Ronigsberg ben ro. Mary 1777.

1:

Herzlich geliebtefter Gevatter und Freund, Meine Quartan. Quarantaine hat 15 runde Wochen, vom 4ten Sept. bis 18ten Dec. gewährt, wo ich ben ersten Versuch machte, auf bie Direction zu gehen.

Den 29ten Nov. erhielt ich ben Julius bet bentschen Merkurs, und las Ihren Dutten mit so viel Begeisterung, daß ich noch denselben Abend an meine Freundin nach Morungen schrieb; den Tag barauf konnte ich ihn nicht mehr mit demselben Geschmack lesen. Den lesten Tag des vorigen Jahres erhielt ich endlich den lieben Joseph Gedenn, den Sie doch um möglich verleugnen können.

Den iten Janner starb Licenzrath Blom, bet Batavier, ohne daß ich das geringste von seiner Krankheit gewußt hatte. Sein Dienft war der einzige, ben ich mir immer in petto gewänscht hatte; der einzige, wo nicht im ganzen Lande, doch gewiß in meiner Sphares aber an des blühenden Mannes Tod zu benten fiel mir eben so wenig ein, als selbigen zu wünschen. Ich wurde also den zweiten Tag im Jahre von meiner Hausmutter mit der Nachricht aus dem Schlaf geweckt, ohne daß ich Lust hatte, darüber auszuwachen, noch baranf zu achten. Gleichwohl hielt ich es für meine Schuldigkeit,

ben Director als meinen aufgebrungenen Freund an alles bas ju erinnern, mas zwischen uns mehr als einmal überlegt worden mar. 3d. tellte ihm die moralische Unmöglichkeit vor , mich elbft ju bem Doften ju melben, ba er mußte, vie ich es leider mit der Administration verdorien batte; daß ich ben Poften felbft nicht fenn. e. ob ich baju brauchbar mare, ungeachtet mir ille Welt verfichert batte, baß er ber leerfte Arbeit - fen, und biefe felbft ein Rinber. piel; daber ich lediglich ber Direction es überaffen mußte, ob fie einen Schritt fur mich bun fonnte und wollte. Der Director erflare. e fich, bereits einen andern porgeschlagen au aben. 3d war auch nicht faul, meine Gejenerflarung ju thun, baß ich feinen Dienf erlangte à contrecoeur meiner Obern; wenn ich alfo biefe fur einen anbern und murbigeen erflart batten, fo mare mir mager Brob n Rube lieber ale ein fetter Biffen mit Bank and Berbruß, bem ich taglich ausgesett fenn bunte. Diefe Abrede gefcab Mittags. Rachmittage ericbien ber Brief in biefer Sache jur Expedition, wo mein Nebenbuhler als ein wurbiger Afpirant porgefclagen, aber ein Pofifcript angebangt war, bas aller genommenen Abrebe anwider mit ben Worten anfing: le Sr. Hamann sollicite vivement cette place, und auf allen A meinen Rachfolger borfclug. Das Un.

glud fügte es, baß ich ibiefen Brief felbft absidreiben sollte. Der Rampf barüber in met ner ganzen Seele ift leicht zu erachten. Rach hundert Empfindungen und Ueberlegungen schrieb ich meine eigene Scham und Schande treulich ab und ging meiner Wege.

Den Tag vorher hatte ich ein febr freundfcaftliches Schreiben von unferem Landsmam, bem Rapellmeifter Reichardt erhalten, bem is in Bengel's Ungelegenheit, fur ben Bernouff abermale einen vergeblichen Schritt in plene corpore gethan, furz zuvor geschrieben batt, weil er mir ein balb Sabr lang bemm erfet Berfuce die Untwort fouldig geblieben mat. So viel Bergnugen mir auch Diefe prompt Berbefferung bes erften Stillfcweigens mad te, hatte ich doch wenig Luft, gleich baranf ju antworten, fonbern wollte erft bie Erfulun bes Wortes abwarten. Mein eigenes Bebirf niß brachte mich auf ben Entichlus, ben Den jahrsbrief fogleich ju beantworten, ibm meint Lage in Unfehung ber General. Abminifiration anguvertrauen, und bas "sollicite vivement" au erflaren.

Dieß war also auf Gerathewohl son mit gethan, und bloß als Mittel, meinen Mann p sondiren, und jum funftigen Rothanter mir p erhalten, angewandt. Unterbeffen ich hier ruft faß, nichts erwartete noch hoffte, war bas Gist

får mich thatiger. Magnier batte ben Chef ber Administration, feinen Beforderer, benm Ronig in fturgen gesucht, und mar vielleicht langft ein Dorn in ben Angen feiner Confreres gewefen. Deine zwo hirtenbriefe batten eine gar ju gerade Beziehung auf feinen Charafter gehabt, daß der Erfolg die Intereffenten an die Stimme eines Bredigers in ber Bufte erinnert haben muß. Dem fen wie ihm wolle, fo erfreute mich unfer gandemann ben 15ten San mit ber Rachricht, bag ben 8ten M. de Morinval, Regiffeur bes Oftpreuß. Departements, eben bev ibm gewefen ware, und ibm bie Berficherung gegeben batte, baf niemand als ich ben Boffen befleiben follte, ungeachtet ber Licent. Inspector für seinen Odwiegervater benfelben gesucht batte, und diefer durch des Capellmei-Rers Odmager erfett werben follte. Radrict fomedte mir wie eine gebratene Simmelstaube einem faulen Bunfder, machte mich aber weber ficher noch rubig, bochftens gebul-Diger und ergebener. In bem Tumult antmortete ich unferem gandemanne, unterbrud. te aber ben Brief. Es waren Erempel, baß Stellen bon ber Gen. Abminifration icon befest gemefen maren, und ber Sochfte im gande Unbere unmittelbar eingefest batte. 3ch feste am, Isten San. jum andern male bie Reder an meinem Bobitbater ju banfen, ale Rrengfelb

mit dem August des bentiden Merkurs an mein Fenster klopfte. Ich gab alles auf, und las die Antwort eines Ungenannten auf die Frage des falten Janners; habe Morgens und Abends daran gelesen und es den ganzen Tag vor meinen Augen gehabt, nicht geruht, bis ich den 20ten den September erhielt, und denselben Abend noch kuft bekommen, die tousen Gristen unter Einen Gesichtspunct zu bringen, drey Dedicationen zu einem opusculo, das vielleicht kaum drey Bogen ausmachen wird, entworfen, das erste Hauptstück unter dem Titel: Rachhall eines Bocatios, der fein anderer als des Gevatters Claudius Nachtwächter ist.

Den 24ten Janner, am Geburtstage bes Ronigs, fam die Nachricht an die Direction, daß die Gen. Administration mich zum Sardes Magazin, einstweiligen Ober, Pachof. Inspektor, gegenwärtig Pachof. Verwalter, ernannt habe. Weil dieß aber die erste Vacanz seit der Regie ist, forderte man erst ein Detail meiner Geschäfte um die Bestallung darnach entwersen zu können. Den 12ten Februar, am Aschermittwoch, kam endlich die Bestallung an; das Admiralitäts. Collegium mit seinen Ausgrüchen auf 50 Athlr. von meinem Gehalt nach Recht und Billigkeit abgewiesen, ich von der Caution dispensirt, und der Direction forms

Ucher als gewöhnlich eingeschärft, fic an alle Claufeln und Bedingungen genau zu halten.

Unftatt beffen wurde mir jugemuthet, weil ben meinem Doften nichts ju thun mare, noch Die Arbeit bes vorigen benaubehalten, unter bem Bormanbe, baß ich mich baju anbeischia gemacht hatte. Es fielen Bitterfeiten und Drohungen von einem Theile bor, und entschloffe. ne Erflarung bon meiner Seite. Dies mar Die lette Delung meines zehnjabrigen Galee. rendienfies. Ich fam ju Daus und fublte, daß ich mich geargert batte. 3men Lage barauf befam ich bas Rieber, qualte mich acht Sage um bie Uebergabe abjumarten, aber ume fonft; mußte mich legen, und bin den oten b. M. jum erften male mit vieler Odwachbeit anfaestanben.

Da haben Sie eine lange Relation meines Beit - und Glückwechsels; wünschte, daß sie Ihnen so angenehm ware, als mir die Ihrige gewesen, nach der ich lange genug geschmachtet. Wein Gehalt ist dasselbe wie von dem vorigen Posten, 300 Rthlr., aber frene Wohnung und Garten, und mein Antheil an den sogenannten Fooi-Geldern wird über 100 Athlr. stenn, womit ich zufrieden und glücklich zu senn denke, wenn der Reid des Satans nicht die köftliche Salbe der Zufriedenheit verderbt.

3ch benfe taglich an meinen lieben fleinen

Pathen, und bas Paarchen, bas mir Gott gegeben hat. Gott lasse und unseren Geburtstag sammtlich mit mehr Perzensruhe und Seelenfreude sepern, als voriges Jahr, wo es ein wahrer Monat des Rummers und Grams sir mich gewesen, und wahrscheinlich auch für Sie. Schonen und sparen Sie Ihre Geistesträste und wachen über Ihre Gesundheit.

Den Ilten.

Es ist heute mein schlimmer Lag, ich lebe aber ber guten hoffnung, daß mein Fieber ausbleiben wird. Dieser Deus ex machina hat mir ben Wink gegeben, piano zu gehen, wozu fich der alte Schleicher noch nicht gewöhnen kann. Die Uebergabe bes Depots ist noch nicht an mich geschen, und ich soll meinen Dieuf so lau als möglich anfangen, ungeachtet aller meiner Vorliebe fur benselben.

Mit der Gen. Administration bin ich nun vollig ausgeschnt; sie hat mir Erfattung gethan, und wird ihr Wort, wie ich hoffe, halten. Ich verlange nichts mehr als, in den Gränzen meines alten verjährten Postens erhalten zu werden. Dieß soll der lette hafen meines Lebens seyn, und meine lette zeitliche Bestimmung. Mein Geschmack an Unschuld und Mittelmäßigkeit wird zunehmen, und an kinger Wirthschaft und an Gründlichkeit des Gennises ohne Eitelkeit und Geiz. Ein guter Ro

me und tächtige Erziehung werben meinen Kindern genug senn, und besser thun, als Caplatalien. Ben aller Verlegenheit und Jurcht hat Gott mir Gnade gegeben, ich weiß nicht wie, auszusommen, und das goldene Unterpfand liegt noch in seinem Rese.

Rreuzfeld hat icon Berbruß mit ber Regierung gehabt wegen feines erften Gebichts, worin er von Friedrich Wilhelm fagt:

Der nie jur Rettung langfam, nie jur Rache träge

Sarmatien und Suecien betro g. Das lette Wort foll zu hart gewesen sepner beiden beiden Boche bes Februars seine beiden Disputationen de fictionum principiis generalioribus, aber nichts zur Sache meines Erachtens, und eben so wenig nach meinem Sinne gesagt.

Run, liebster Gevatter und Freund herber! Halten Sie es mit Ihrem General. Sus perintendenten, wie ich mit meinem Packhof-Verwalter. Gehen Sie fein piano zu Wert, und schonen Sie Ihre Kräfte und den Widerftand Ihrer Sphäre mit dionomischer Gelbstgenügsamkeit. Das beste Wirken ist Leiden und ein Geduldiger ist besser benn ein Starker.

Der Robember bes teutschen Merturs liegt seit einigen Tagen por mir. Ich habe Ihre Beptrage mehr als einmal gelesen; nichts will

aber so anschlagen als bes Ungenaunken Anfiblung, die ich ehester Tage wieder vorzunehmen gedenke. Ich wünschte mir, daß Sie sich, so viel Sie können, über die Genefis und den Gesichtspunct derselben ansließen, weil ich nichts unter allen Ihren Arbeiten mit so gewaltigen Eindrücken gelesen und unermübet zehen mal gelesen habe.

Sobald ich gesunder und ruhiger seyn werde, liebster Seelenfreund und Landsmann, solien Sie mehr von mir horen. Ich weiß nicht, welcher Schlaf und Traum und Nebel mich umgiebt. Sep's Philosophie oder Schwärmeren, Hypochondrie oder Ahndung, so will ich die honneurs eines Wirths ben den Schwestern machen, und ihren Besuch, so viel ich kann, ju Rus.

228. An J. Fr. Reichardt. Konigsberg Misericord. Dom. 1777.

Sochstzuehrender Landsmann und Freund, Ich weiß den königl. Rapellmeister nicht bester zu trösten, als wie es der Cardinal von Ret that mit dem Bepfpiel des Julius Casar. Ohne Ihre großmuthige Vorsprache wurde ich einem sehr ähnlichen Schicksal ausgeseht gewesen senn; boch ich weiß Ihnen die Fortsetzung meiner Ebenthener nicht bester als in chronologischer Ordnung mitzutheilen.

Meine Bestallung langte hier am Aschermitte woche an. Man wollte mir noch zumuthen, meine alten Arbeiten mit den neuen zu verbinden, unter dem leidigen Borwande, daß ich mich selbst dazu anheischig gemacht. Dieß gab zu einigen unangenehmen Erklärungen Anlaß.— Ich trat also den 13, Kebruar meinen neuen Possen an; aber die lette Delung für meine zehnjährige Dienste zog mir nach ein paar Lagen einen neuen Ansall von Fieber zu, das mir bereits in den Gliedern lag.

Ich qualte mich gleichwohl die ganze folgende Woche auszugehen, weil es von Tage zu Tage hieß, daß die Uebergabe in Gegenwart des Hofrath Hopers geschehen sollte. Den 22. Februar war ich nicht mehr im Stande mich zu halten, und wurde nolans volens bettelägerig.

Den 24ten wollte ich mit aller Gewalt mich aufmachen, es war mir aber unmöglich, und hr. von Marvillier nebst dem Buchhalter Pinsnen, der des sel. Licentraths Blom, Bicarius gewesen war, und mit deffen Expeditionen die meinigen unmittelbar verbunden find, ließen mich durch einen Licent-Träger ausbrücklich warnen, meiner Gesundheit wahrzunehmen, weil ben damaliger Jahreszeit gar nichts zu thun, und meine Gegenwart selbst ben der Uebersgebe nicht nothig ware.

Co habe ich bren ganze Bochen wieber an einem zusammengesetten Quartanfieber laborirt, und mehr an Gemuth und Leibe ausgehalten, als die vier letten Monate des vorigen Jahres, bis ich den 17. März den ersten kummer lichen Versuch machte auszugehen.

Man munterte mich unterbeffen bon allen Seiten auf, ber Wittme einen Befuch ju ma-Meine fdmadliche Gefundheit und reis bare Gemutheftimmung hielten mich bavon ab, und ich war fo gludlich, in diefer Boche mein fles nes Saus loszuschlagen, aber so unglucilich, nicht mehr als 3400 fl. bafur au erhalten. Sie wiffen vielleicht, bochftzuehrenber Freund, baf es mir baer 4200 fl. kostet, und daß ich weit über 2000 fl. an Revaraturen baran verwendet babe. Rad Diefem reinen Berlufte bon 3000 fl. blieb mit alfo bon meinem gangen Bermogen nichts übrie - und bie Beranderung meines Schicffales batte nicht langer ausbleiben burfen, ohne mich ganglich ju Grunde ju richten, ober gur aufer Ren Bergweiflung ju bringen.

Mein Entschluß war nunmehr gefaßt, ben Montag der Marterwoche bey ber Licentrathin Blom einen Besuch abzulegen, und meine neue Wohnung in Angenschein zu nehmen. Die Pocken, welche ich meiner jüngsten Tochter habte inoculiren laffen, und die eben in vollem Ausbruch waren, hielten mich davon ab, daß

p es bis nach bem Fest aussette. Der lieen Frau war mit dieser Achtsamkeit wenig
edient, sondern sie schickte den Doctor Landmeier
n mein Saus. Weil sein und mein Bater
erzliche Freunde gewesen waren, so freute ich
nich über diesen Besuch, und machte mir diese
selegenheit zu Rut, diesem Mann mein ganes Serz auszuschätten. Austatt mich einer
begenerklärung zu würdigen, eilte er aus meiiem Sause, um nicht von den Blattern meiieß Kindes einige Witterung mitzunehmen.

Den Oftermontag fprach ich im Borbepjeben in bes Doctors Saufe an, ibm mein Gejencompliment zu machen; zu meinem Glad
var er auf seinem Landgute.

Die Triebfeber aller ber Bewegung, welche ie Wittwe und die ganze Familie gemacht atte, mich an fich zu ziehen, betraf die Forderung einer Vergütung wegen Meubeln und vorzüglich wegen des Sartens. Letterer hat vorzüglich den Neid auf mich gezogen von den neisten Officianten; ich suchte daher diesen Begenstand mit aller möglichen Ralte zu bes jandelu-

Der Ofterbienstag ift also mein erfter und einziger Besuch gewesen, ben ich ber Licens-Rathin machte. Ich fing mit meiner Besorgniß an, daß mein Besuch eine unangenehme Erinnerung ihres gehabten Berlustes sepn wurde, und mit der notorischen Entschuldigung, bew selben bieber ausgesetzt zu haben. Sie empfing mich mit aller möglichen Freundlichkeit, erschöpfte alle Schranken- und Canzel-Beredsamteit. — Meine Absicht betraf bloß die Bohnung und meine außerste Bedürfniß, selbige bald ausgeräumt zu sehen. Sie beklagte sich über die neue Ofen- und Malerarbeit in ihrem neuen Logis, und bat sich noch auf acht Tage den kleinsten Winkel zu ihrer Retirade aus, mit dem Versprechen, mir alles Uebrige sogleich abzutreten.

Der Anblid bes Lusthauses mitten auf bem Gehöft war gleich ein Querstrich durch meinen ganzen Plan. Ich versicherte ihr, daß ich feinen Ausweg absehe in Ansehung des Gartens auseinander zu fommen, und dem herrn Doctor die Erstärung gethan hatte, wie ich sehr gern die Erndte besjenigen, was man ausgessäet, den Interessenten überlassen wollte, auch den ersten Sommer wegen meines neuen Postens, zu dem ich noch feine Routine hatte, und wegen meiner Bibliothek und seit zehn Indordnung gelassenen Papieren alle Dande voll zu thun haben wurde, ich auch vom Gartenbau nichts verstände ic.

Sie kennen, liebster Freund, die Fran und es kam mir vor, daß es mir schlechterbings unmöglich mare, mit ihr 24 Stunden unter

unter einem Dache ju wohnen. Ich faßte alfo meinen Entschluß; weil ich aber fo wenig Meis fer von meiner Feber als von meiner Bunge bin, und mit einer Rabuliftin ju thun batte, fo ließ ich ben einem meiner guten Freunde mir bas faltefte Billet dour in die Reber bictiren, in bem ich ihr die gebetene Brift von acht Tagen willfabrigft jugeftand, aber mit ber Bedingung, auf bas fpacefte ben gten huj. bas Saus gu ranmen, und mir einen Auffat besjenigen, mas fie an Bonification zu forbern batte, mitantheilen. Sie überfandte mir bloß eine Rechunna megen Meubels und bes Luftbaufes auf bem Geboft, ohne an ben Garten ju benfen. Unter ben erften waren nicht nur zwen Glasthuren begriffen, fondern felbft bie Racher in ber Speifefammer.

Ben meinem Besuche hatte fie bie Unverschämtheit gehabt, nicht nur die Menge
ber Baume, welche ausgegangen waren,
mir in Anschlag ju bringen: sondern sogat
borzugeben, daß ihr seliger Mann immer vertschert; 500 fl. den Storthischen Erben bezahlt
u haben; da selbige noch am Leben sind, das
vigentliche Quantum unzugeben, das sich auf
bo ober 90 fl. höchstens belaufen soll. Ich wat
ulso genöthigt, durch ein zweites Billet zu etsuchen, mir auch die Bonification für den Saw
Damann's Schriften V. 26.

ten zu bestimmen; welche sie rund auf 32 Rthlr. inclusive des Lusthauses auf dem Geht bestimmte. Der Grund dieser ganzen Ford rung beruhte darauf, daß die Frau Ar. 8 Lübekin eine gleiche Summe von dem Rachst ger ihres Mannes erprest, und letterem die Geld wieder vom herrn General-Inspector! Marvillier ausgezahlt worden, wodurch der 3 genwärtige Licent-Einnehmer, weil er so vi Geld nicht ausbringen können, seiner Wohum beraubt wurde.

Montags des Abends murben mir die Solls fel vom Saule überschickt, und ich machte be Unfang einzuziehen, womit Mittwochs de Abends fertig wurde, und eine elende Rad in meiner Burg zubrachte, bey ber ich mei als einmal die Bequemlichfeis meiner kleim Hutte zuruck wunschte.

Donnerstags schickte herr Regimentsfell scherer Gerlach sogleich seine Leute ab, um be Garten zu spolitren. Gestern find mir bi Schlussel von dem Pachause und Magait übergeben worden, die bisher herr de Ma villier wegen Entlegenheit meiner vorigen Bol nung in Verwahrung gehabt. Deute hal einen neuen Versuch machen wollen wegen die seinen neuen Versuch machen wollen wegen die seine der bei ber General-Administration ein zusommen; es ist mir aber nicht möglich prwesen. Professor Kreuzseld, ber hente ein Bor

ramm zu feiner erften Borlefung hat austheisen laffen, besuchte mich Nachmittags, und ab mir ben Rath, Ihnen meinen Rummer inzubertrauen. Penzel, ber leiber! ein Bererauter im Sause des Directors geworden, bete ihn ab, und ich schreibe wider die Gesetzeiner Diat zu Mitternacht in meinem verschnschten Schloß, das statt eines Safens noch ine übel aufgeräumte stürmische See für mich

Der felige Magnier hat nichts bezählt; bibern blog feinem Borganger erlaubt alles ibgliche an fich zu nehmen.

Ich unterwerfe mich boit Grund ber Seile feichen Bedingungen; und bin febr weit entsernt, meines Nachften Blumenftode und Miffetet zu begehren. So arm wie ich bin, erenne ich mich aufferdem fouldig, ber Wittwe lässenige juruckzubezahlen, was ihr Mann ben Beörchischen Erben bergutet hat, ohne daß ich je geringften Anspruche deßhalb auf meinen Kachfolger zu machen willens bin.

Mein Grundlag ift der, nur fo viel zu met-Kill Bergnügen und Genuß bes Lebens anzubenden, als ich fur mich felbst und meinen Rachfolger zu verlieren und aufzuopfern im Btande bin

Alles, wozu ich mich verfteben, fann, be-

felige Licentrath Blom feinem Borganger gutet hat laut schriftlichen Documenten, der erstatte, und übrigens erlaube, das haus niederzureissen, und alle mögliche wächse ansnehmen zu lassen, doch mit de dingung, bloß gegen die blinde Buth eigennüßigen und rachgierigen Lente geschützin meinen Nechten, in den bereits geschmännd mir von Gottes und Richts wegen zu menden Bedingungen meiner Stelle erl zu werden.

Bergeben Sie, bester Freund, dieses zogene Geschmier meiner Gemuths. und d lichen Lage. Bollenden Sie Ihr Werl machen Sie so viel Gebrauch als Sie fi im Sall der Noth. Ertheilen Sie mir einen guten Rath, ob ich die Antwort Röniglichen Administration auf das Peder Witwe erst abwarten, oder ersterer i kommen soll — wenn Ihnen Zeit und Un de diesen Liebesdienst verstatten.

Ich habe Ihren herrn Bater noch besuchen können, aber ihm einmal an Strafe begegnet. Die Unruhe, in ber ich züglich seit Jahr und Tag gelebt, scheim wahre Erists meines Lebens zu sepn, ber ich mich und andere, so viel ich nur fichonen, und jedermann aus dem Wegt hen muß.

Bas macht Ihre murbige Frau Gemahlin - und ber fleine Benjamin? — und Ihr Freund, verr Profesor Enget?

Der Nachtwächter ruft zwen. — Gott gebe effern Stoff zu unferm Briefwechsel. Daß ch alle Nacht unfers Schicksals bald in Morenröthe und Lag aufflare. Ich umarme Sie it ber aufrichtigsen Ergebenheit eines alten erpflichteten Freundes und Dieners

Johann Georg Damann.

## 229. An J. Fr. Reicharbt.

Ronigsberg ben 15ten Dai 1777.

Würdigster Landsmann und Freund, Es ist mit nehr als einmal eingefallen, wegen meines eckeln Beschmiers vom isten v. M. Sie um Vergesung zu bitten. Die Rücksicht auf Ihre Freundschaft hat mich beruhigt, und es wird dem ganzen Inhalt meines Briefes vermnthlich anzuschen gewesen seyn, daß ich ihn in der Angst meiner Seelen geschrieben; und mit dem Verstauen, mein Herz gegen Jemand auszuschützten, der an meinem Schicksal Antheil nimmt.

Rurg, es betrifft Ihre eigene Chre, bas Die feinem Unwurdigen Ihr Borwort gegonnt baben, und ich muß mich wenigstens in Ihren Augen rechtfertigen — ober schreiben Sie mir venigstens rund heraus, baß Sie weder Zeit 10ch Luft haben, fich um mich ju befummern,

und weisen mich mit bem Sprichwort ab: Je ber für fich felbst. — Ich habe auch biesen Stachel bereits gefühlt, und wurde ihn auch ber schmerzen.

Alles, was ich von Ihnen bitte, besteht der rin, daß im Kall dort Alagen über mein Betragen gegen die Familie meines Vorwesent bereits eingelaufen sepn follten, oder noch ein saufen möchten, Sie wenigstens so lange fir mich gut sagen, bis ich mich selbst zu rechtsetigen im Stande bin, und dazu aufgefordent werde; denn Lügen und Erügen herrscht so in allen Straßen, daß der entschlossenste Mann in die Versicht zu thun.

So oft ich auch ben festen Vorfat gehalt mich an die General Administration zu werden, so ist es mir bisher schlechterdings unmöglich gewesen. 1) Weil ich umständlich sens muß und das außerste abwarten will. 2) Beil ich alle Umstände nicht aufdeden kann, ohne meinen beiden Nachbarn und hiesigen Vorgessehen webe zu thun; und beide Verhaltnisse sind mir zu heilig, und mit der vierten Bitte verbunden.

Der blofe Rame von Bonification ift mir icon verhaft, und wird zu ben größten Durch fucherepen und Betrügerepen gemifbraucht. Jeber gute Wirth muß fich nach feiner Decte freden, und ein königlicher Freywohner hat keinen Fug, seinen Phantasieen nachzuhängen, und von seinem armen Nachfolger zu prätendiren, daß er sein Contingent dazu beytragen son soll. Der meinige hat den närrischen Einfall gehabt, eine kleine Rapelle mitten auf dem Gehöfte anzulegen, für die ich 50 st. bezahlen sollte, weil sie ihn 100 st. gekostet haben soll. Wein Sehöft hat dadurch gewonnen, daß sie niedergerissen ist.

Jeder Verwalter und Ulufructuarins eines fremden Grunds und Bodens ift schuldig, denfelben zu verbeffern und vollfommner nachzulaffen, und macht sich durch seinen Genuß bezahlt 2c. 2c. Wie können Erben Emolumente
die zu einem königlichen Dienste gehören, sequestriren, und usurpiren die Pertinentien und
Accessorien meiner fregen Wohnung?

Die Wittwe weiß feinen andern Grund mir 326 Athle. abzupochen, als weil herr Generals Inspector so viel bezahlt. Was für ein Verschältniß zwischen unserm Gehalt! zwischen unsfern Garten? Seiner ist um mein halbes Geschöfte größer, hat verdeckte Gange und ist voller Obstdaume. — Er ist ein Gartner felbst — ich nicht und mag es nicht. Er macht sich hoffnung zum Eigenthum besselben unter eben demsselben Vorwande der darauf verschwendeten Untosten. Mir eckelt vor solchem Einfall. Rurz

mein ganger Sinn geht barauf, nicht mit ben Erben meines Borwefers zu theilen zu haben, und alles meinem Nachfolger fren und ohne die geringste Liquidation zu überlassen.

Die Erben haben auf meinem Gehofte Licitationen angestellt, bemoliren lassen, ohne mir die geringste Nachricht gegeben zu haben, den Garten mir vor der Nase zugeschlossen, heraus, nehmen lassen, was ihnen gelüstet, sich meines Gehofts als ihres Eigenthums bedient — imd haben alle Achtsamseit aus den Augen gesetzt, die man einem Rohlbrenner zwischen seinen vier Pfählen schuldig ift, daß mir das warme Blut aus den Augen und Nägeln hatte spriften mögen, weil ich auf mein Hausrecht und die Ehre besselben so eiserschatig bin.

Da man aus dem Garten heransnahm ohne das geringste arbeiten zu lassen, ließ ich ihn durch einen Schlosser den 6. d. M. eröffnen, weil meine Leute wegen ihrer Wäsche verlegen waren, und nicht einmal den Bleichplaß vor der Mase nußen konnten; nachdem ich bereits den 9. Mai an die Licenträthin Blom Anfrage gerthan, ob sie Resolution von Berlin erhalten, und mit der Summe son 60 fl., die ihres Mannes Vorweser empfangen, zufrieden sepn wollte, ohne daß ich einer Antwort gewürdigt worden bin.

Sh babe alfo jum erftenmal ben 7. Dai

das bisher verschlossene Paradies in Augenschein nehmen können, und nichts als einen
ziemlich verwüsteten Platz gefunden, den ich
mit 60 fl. über und über ranzionirt hatte. Unterdessenermangelte ich nicht, noch desselben Abend
vor Himmelsahrt der Wittwe davon Nachricht
zu geben, und ihr alle ihr Verfahren von ihrer
und sammtlicher Erben Seite mit etwas magischem Pinsel unter die Nase zu reiben, weis
mich der Eiser um ein königliches Haus lange
genug gefressen hatte, und ich es nicht verschmerzen konnte, wie ein Narr behandelt worden,
zu senn: sans saire mon crayon de la pierre
insernale,

Stellen Sie sich einmal vor, bester Rapellmeister, wenn Sie auch ein Gartner sind, wie
Mr. le Marquis mon voisin, ber Mist war bis
in den Mai auf den Spargelbeeten liegen geblieben, und meine Leute waren eben den g.
Mai im Begriff selbigen abzunehmen, als herr
Hofr. Hoper auch einen Arbeiter mit einem offenen
Billet zu mir schickte und eine Garantie, daß
mir kein Schade dadurch zuwachsen sollte. Ich
ließ ihn aber mit einem Biergeld absertigen,
und einem Gegenbillet, daß ich nunmehro, da
ich selbst zu arbeiten ansange, weder seine
Gehülsen noch seine Garantie nothig hatte.

Den 12. b. M. wurde formlich auf die Direction geladen, um in Gegenwart bes Doctop Lanbmeier die bitterften Bormarfe ju horen, bag ich mich unterstanden hatte, ben Garten zu öffnen. Unstatt in Schutz genommen zu werden, ertheilte man meinem Gegner, ber mir ins Gesicht lachte, den guten Rath, mich vor dem foro fori zu belangen.

Raum war ich in meiner loge, als ich ein so langes Billet, als ein Abvokaten-Mantel bier ift, vom hofrath hoper erhielt, das eine Antwort auf alle meine Puncte in jenem Billet bour vom zien enthielt. Die hauptsache betraf eine kategorische Erklärung auf zwey Fragen, nemlich;

1) ob ich bie mit Roften bes Blom gepflangten Baume und Gewächse ben Erben als ihr Eigenthum zugestehen, ober 2) solche ohne alle Bergutung unentgeltlich an mich zu behalten gemennt sep?

Die erste Frage war schon thatlich beant wortet durch mein ruhiges Verhalten seit Oftern bis jum oten b. M., die zweite durch meine nacher geschehene Offerte von 60 fl. Ich verficherte demohngeachtet noch mit aller möglichen Ralte meine Entfernung, dem gten und zoten Gebot entgegen zu denken und zu handeln, und weil ich nicht im Stande ware mich in Unterhandlungen wegen Bonisicationen einzulassen, und den deshalb gemachten Forderungen Gemage zu leisten, unterwarf ich mich nochmals

gern und willig, alles, was herausgenommen werden fonnte, den Erben zuzugefiehen. —

Sie sehen hieraus, bester Landsmann und Freund! daß meine Uneigennühigkeit feine Urstache hat ben durftenden Berwuftungsgeist dieser Lente zu fürchten. Unterdessen ift der Spargel ausgeschoßt, daß ihn niemand genießen kann, und was ich noch in der Geschwindigsteit seit bem 17. d. M. gepflanzt, vieler Geschr ausgesett.

Thun Sie (so wenig Sie konnen) um Ihr Werf zu vollenden und mir die Ruhe zu versichaffen — Ein Wink für mich hinlanglich. Ich bin hier aber ganz im Dunkeln. —

Seitdem Penzel ein Bertrauter vom herrn Director und feinen Familien. Umftanden geworden ift, ift er wie umgekehrt und mein herz gegen ihn gleichfalls. Ich mag diese Ebentheuer nicht berühren. Das Undenken und die Borftellung ift gar zu bitter und herbe für meine Denkungsart und für mein Gefühl. Die haare stehen mir zu Berge.

Unfer Freund Kaufmann hat mir wenig bon Ihnen zu erzählen gewußt. Er hat vier elende Rächte auf meinem Sofa zugebracht, und ift den 27ten April des Morgens aus meinem Sause verschwunden, da ich mich vom Schlafnicht ermuntern konnte, weil ich ihm zu Gefallen bis auf dem Schloßthurm geklettert war,

und mich fein Umgang, wie ein Spahlergang auf den Alpen, erschöpft hatte, daß ich meimer Sinne nicht machtig war, und bennahe eine ganze Woche nothig gehabt mich zu erholen.

Gevatter Asmus ift vermuthlich bereits in Wandsbeck. herder hat mich gang vergeffen — Ich hatte Ihnen eine Abschrift seines Brutus schon zugeschickt, wenn ich nicht hoffnung hatte, Ihnen ein gedrucktes Exemplar von ihm felbst zu verschaffen — und wenn ich in meinner Lage der geringsten Thatigkeit und Gemutherunde fähig wäre.

Geben Sie mir boch, bester Rapellmeistert wenigstens bren Worte guten oder bosen Rath, und helfen Sie mir aus ber Ungewisheit, in ber ich ben meiner Verlegenheit bin, ob jene Leute die Sache dort anhängig gemacht, und vb ich mich bort verlassen kann einigen Rachbruck für mich zu erwarten. Ich kann mich nicht näher herauslassen, bis ich wenigstens einen Laut von Ihnen habe, und will ohne Ihre Benehmigung nicht gern ins Gelag schreiben.

230. Un Berber.

Ronigsberg ben 18. Daf 1777.

Liebster Gevatter, Landsmann und Freund, bangen Sie über meinem Bett in effigio ben Kaufmann und Lavater. Gerade über

awischen awen Kenstern ein altmobischer Spie gel, und unter bemfelben 3hr fleiner Dohren. topf auf rothem Grunde, zwifchen zwen Rupferfichen von Stablbaum, beren einer ben Beiland beim Brodbrechen und ber andere bie Rlucht nach Aegypten vorftellt. Beim Eintritte in biefen Saal fallt einem bie gang mis Buchern befleibete breite Wand in die Augen. Ein Sopha, auf bem Raufmann fich manche lange Stunde geftrect hat, ift mitten unter ben Buchern angebracht, und fteht ber Thue gegenüber. Ueber biefer bangt Dr. Martin Luther in einem feinen Rahmen, und gur Gel te bas årgerliche Bild mit bem Efelsobre, beffen geheime Geschichte Ihnen befannt ift ! unter bemfelben bas Motto ju meinem Autor. Mamen:

١

Mugufing find feine Lehren, Allgufing ift bumm.

von der hand des großen Schreibfunflers toRoche, der auf seiner Reise nach Riga ertrank.
Dieser Büchersaal ist zugleich das Schlafzimmer für mich und meinen Sohn. Nebenbey schläft die hausmutter mit den Töchtern. Noch
eine Stube, zur Seite, für den Schemen meines
armen Bruders. Dieß sind die Gelegenheiten
alle in meiner königlichen Wohnung, die von
vorn eine herrliche Aussicht nach dem Pregel
und der Friedrichsburg, und von hinten nach

ben Garten, ber Wiese und ber Stadt von einer, und bem Felde von der andern Seite hat. Unten ein kleines, artiges 3immer, aber nicht bewohnbar, weil es darin stockt, eine vortreffliche Ruche, ein kleiner, guter Reller und zwen schone, vor der Pand lebige Vorrathskammern, die der reiche Gott im himmel allmählich füllen wolle. So wohne ich seif dem zoten April, ohne daß ich bisher noch im Stande gewesen, meiner neuen Lage zu genießen, wegen der Unruhe von der Kamilie meines Vorgängers, die von mir 326 Athle. Vergütung für den Sarten am Pause sordert, und mir alles gebrannte Perzeleid aufthat.

Gevatter Claudius hat mir seinen heiming gemelbet; ich habe ihm baju Gluck gewunscht, weil Gesundheit uns naher ift als Rock und hemd. Er ist so galant gewesen, unserem Landsmann bem Rapellmeister für meine Bestörberung zu banken. Wurden Sie, liebster herber, für diesen und für mich wohl die Freundschaft haben, ihm zu einem Exemplare Ihres Brutus behülflich zu senn? Er hat ihm sehr gefallen, und er schrieb mir hier ein langes Billet barüber, weil er glaubte, daß die Unlage dieses musicalischen Drama seinem Ibeal von den bisher unerkannten Pflichten eines Dickets gegen den Componisten an vielen Stell

en sehr nahe kame. Saben Sie nicht Luft, ine Zeile benzufügen, so will ich dieß etsegen, Ich möchte diesen ehrlichen Landsmann und Freund noch ben meiner gegenwärtigen Verwirrung nöthig haben. Wer weiß, wozu er Ihnen noch einmal gut senn kann. Sein Basterland muß man niemals vergessen. Reine schönere Krankheit in meinen Augen als das heimweh.

Den 18ten April mar Raufmann bier. 96 Erfuhr es aber erft ben Montag barauf, und maleich, daß er frank mare, und gleichwohl Arof. Rant und den polnischen reformirten Area biger ben vorigen Abend bis II Uhr ber fich gebabt batte. 3ch argerte mich uber biefe Gleichaultigfeit, ba ich, außer ben beiben Empfeha Imngen bon meinen beiben einzigen Gebatfern im beil. rom. Reich, einen Brief bon feinem Aphann Cafpar bier batte. Dad bieler Hebete legung tam ich auf ben feften Entschluß, mich noch einen Lag um ihn nicht ju befummern fondern erft den 23ten ju ihm ju geben, ba unfer Buftag einfiel, mit bem Borfate, ben gangen Sag mit ibm wugubringen. Raum mar ich aber am 22ten auf meiner Loge, fo frugein Miethbedienter nach mir und bandigte mir ein flein billet doux von ihm ein. 3ch lief gu ibm, er lag im Bett und flagte mir feine Woth in Ronigsberg. Ich nahm ibn mit a la

fortune du pot, af zwer Teller Sanerfrant und eine doppelte Portion gepreften Caviar, ohne baß er im Stande war, mir Befdeit au thun. Diefes gegebene Mergerniß meines fauren und grimmigen Gefcmade bielt ibn nicht ab, ben gangen Sag ba ju bleiben. Bir murben gegen Abend über einander miffper gnugt, und er blieb die gange Racht auf meinem Sopha figen, unterbeffen ich ein wenig unruhig in mein Bett wider meinen Billen Mittwoch mar unfer Buftag, und ich führte ibn ju Rant, wo eben Rraus mar, mit bem er ben dem Grafen Rapferlinge fpeifen follte. Donnerstags befuchte er mich Morgens und Rachmittage; unfer Rachtgefprach mat abermale Widerfpruch, aber mit überlegener Laune von meiner Seite. Er ftredte fich auf meinen Sopha und lag alfo ein wenig beque mer. Krevtage Nachmittage befuchte er mich sedentem in teloneo, und wir waren ben Mbend ben meinem Director jufammen, jum großen Unglud fur Bengel, und jum noch gröfferen fur mich. Ranfmann schlief wieber mir; wollte am folgenden Morgen abrei fen, ichenfte mir aber noch ben gangen Sonn abend. Sein ganger Weg ju benfen, ju em pfinden und ju handeln ift fo alpenabnlic, baß Sie fich leicht vorstellen fonnen, wie einem armen Manne baben ju Muth gemefen fen

mus, ber feiber nichts als in leimigen, fumpfis gen Chenen ju maten gewohnt ift. Da ith alfo ein Baar Tage nachher im Blorus 1. 7. monstrum pulcherrimum fant, fiel mit unfer lieber Ranfmann ein. Vorgeftern erhielt ich wider Bermuthen einen Brief bon ihm aus Riga, und Sartinoch banft ibm febr fur feinen medicinifchen Rath. Er fpielt bennahe bie Rolle im burgerlichen Leben, ale ich in ber Autorweit. Ich habe ihn mehr nach feiner 216. reife als ben feinem hierfenn genoffen tonnte mein Berg nach feiner Abfahrt nicht beffer erleichtern, ale bag ich felbige ben Sag barauf unferem Claubin's melbete; und bante Abnen beiden fur getreue Unweifung biefes Bibermanns, beffen Gehuß ein wahret Lederbiffen får meine Rengierbe und ein murbiger Beaeliftanb meiner magifchen gaterne gewefen, bie nach Menfchen fucht, und nichts als Benetabilien findet, bber perpetua mobilia.

Sott fegne biefen unfern Bilgrim und gebe ihm allenthalben Freunde and congenia! souls, Er hat mich mit Kraus wieber naber jufummengebracht, ber gegenwartig bortheilhaft im Rapferlingkischen Sause als Erzieher eines Anserwandten lebt. Mit Penzel lebe ich entfernt, seitbem er ein Bertrauter im Stockmattichen Sause geworden ift.

Run eine Copfisorialfrage! If das sechste Dauptstud vom Amt der Schlussel nicht von Luther selbst? Es fieht nicht in der alten Andgabe seiner Schriften und wird in den nenen Ratechismen gleichfalls ausgelassen. Wie ift es in die mittleren gesommen, und von wem mag, diese Erflärung herrühren? Der Geist dieses Hauptstucks ist für mich sehr wichtig, und der Grund des Predigerwesens, so wie die sechste Zahl mit den Werktagen der Woche übereinsommt, daß ein Kind jeden Tag aus diesem wahren Enchiridion ein Pensum aufzusagen hat.

Megen bes Schlofferifchen Antipope, ben ich bem Raufmann abgelungert, bin ich jest neugierig, feinen Ratechismus fur bas Land polf auch ju lefen; weil ohne bas fogenannte Geheimniß ber heil. Drepeinigfeit mir gar fein Unterricht bes Chriftenthums moglich ju fern fceint, Ende und Anfang wegfallt, megen bes ansbrucklichen letten Befehle, an taufen im Damen des Baters, bes Sohnes und bes beil. Beiftes. Rurg, mas man fur bie pudenda ber Religion halt, und ber Aberglaube, felbige # befdneiden, und die Raferen, fie gar and auschneiben, hierin besteht ber Inhalt mei nes Embryons. Melden Gie mir boch, & Die ber Berfaffer ber Auftofung jener merce rialifden Fragen find, oder ber Prediger im

Ragbeburgifchen, welchet ein Schweizer fenn und Stolz heißen foll.

Gott fegne Sie, befter und theuerfter Geatter, und nehme Sie und Ihr ganges Saus n feinen heiligen Schus.

231. Un 3. Fr. Reicharbt.

Ronigsberg ben 18ten Jun. 1777.

Söchstuehrender herr Kapelmeister, Geiebtester Landsmann, Gonner' und Freund,
Den letten Mai erhielt ich Ihre Antwort zu
neiner größten Beruhigung und Zufriedenheit,
ils ein Unterpfand Ihrer freundschaftlichen
ind vaterländischen Gesinnungen, an deren
öpmpathie der Genuß und die Dauer meines
Black hängt, so wie ich selbiges Ihrer Bernittelung zu verdanken habe.

es ift kein mußiger Einfall, sondern eine ebhafte Empfindung in mir, Ihr Urtheil in der Bahl zu meinem gegenwartigen Posten zu rechtertigen, und demselben mit der That Ehre it machen. Ich bin don der andern Seite so nißtrauisch gegen mein eigen Urtheil, und die janze Angelegenheit sieht einem bloßen Private Interesse und Familien. Sache so ahnlich, daß d mich nicht entschließen können dem Rath thres vertrauten Freundes vor der Sand zu olgen, und die Gen. Adm. vor der Zeit n behelligen; weil ich hoffe, daß die Zeit

Die Langfamfeit meiner Schritte in ein gan ges Licht fegen wirb.

Den 24 Man waren wieder dren Leute 6 meinem Gehöft und in meinem Garten, i ohne sich zu melden eigenmächtig Dinge bolten. Den andern Abend darauf schriebt Pofrach Scher im Ramen der Erben ein A let mit ver Erklärung, daß mir der unufrtu. der Gewächse abgetreten wärde mit Bedingung, daß die Erben entweder selb auf den Heebst herausnehmen oder eine iss siche Auction anstellen wurden.

Daß ben Erben nichts an ihren Gewäch weren gewesen, erhellt baraus, weil man zum Bern Man nicht die hand angelegt, Maupen fich in Besitz gesetz, und ber Mift auf ben Spargelbeeten lag. So balb ich anfing die hand anzulegen, siel es ihnen un weigen Kindern ein, zuzulangen, weil ste forzen eben den Einspruch in ihre Fråc ben fie auf den Boden gemacht hatten. I sollte also mit dem, was die Raupen übrig lassen, mich abspeisen und ihnen Zeit lassen Gräuel der Verwüssung auf den he auszusübren.

Beil es mir nicht möglich war, bie b Billette vom hofrath hoper mit allem ! Nachbrud zu beantworten, wie ich ber Bil ihre ben 7. May abgefertigt hatte; fo mi ben sten huj. bes Abends um eine Antbet auf obige Erflarung, usufructuarius ber lomifchen Gemachfe ju fenn, erinnert, und ) entichloß mich fury und gut ben zien huj. n Curator felbft in feinem Saufe ju befus en. So fauer biefer Gang mir geworben, `boffe ich doch felbigen nicht umsonst gethan i haben, wenigstens bat er mir Stoff an etrachtungen und jum gachen gegebenlas Betragen ber Erben ichien er aufrichtig mißbilligen; aber er fonnte es nicht begrein, baß es fur mich eine Beleibigung fenn mute, ein usufructuarius ber Blomifchen aupengemachfe ic. ju fenn, und mich fur bie enferfrift ihrer eigennüßigen Unverschamtheit i bedanten, ba meine allererfte Erflarung aranf hinans ging, ben Erben ben usum uctum fur diesen Sommer abgutreten, und lbige bis jum Day Zeit genng gehabt hab m, mehr als wirflich geschehen auszunehmen, nd ihre Schadlosbaltung fo ant wie moglich s bewirken. Der Plan war aber barauf anelegt, mich um ben Grund felbit ju bringen, nb man bat laut in ber Stadt von bem Parige - Tractat meiner Rachbarn gefprochen, weil e meine abgemeffene und überlegte Gleichgall iafeit fur reine Dummbeit angeseben.

Da ich alfo, Sochst uehrender Freund! feit geinem Befuch ben Sofrath Doper nichts wei-

ter erfahren und bollig in Ruhe gelaffen bin, fo werden Sie es mir nicht verbenten, daß ich noch ein wenig warte mich zu melben. Das Geschrey ber Erben, sich in Berlin gemebbet zu haben, hat mich am meisten für wibrbge Eindrücke besorgt gemacht. —

Ihre Freundschaft und Patriotismus und Gifer zu nüglichen Auftragen auch ein wenig gemigbrancht zu werben, geben mir Unlag mich Ihnen gang- zu entbecken.

Sie wissen, daß die Direction bereits den Einfall gehabt, an meiner Besugniß zu gegenwärtiger Wohnung qua Pachof. Verwalter zu zweiseln. — Frevlich nicht nach der alten Einrichtung, aber nach der neuen ist dem Licent.
Inspector eine Wohnung mit Gewalt ausgemittelt worden, womit der Licent. Einnehmer
fürlieb nehmen muß, weil seine dom jehigen
General. Inspector usurpirt wird unter dem
Vorwand des für den Garten gethanen Borschusses.

Aber nicht nur fraft ber alten Einrichtung, fondern auch nach bem natürlichen Laufe ber Dinge follten die beiden Stellen bes Licent Inspectors und Pachof Bermalters verbunden fenn oder wieder vereinigt werden, weil der lettere Posten nicht füglich ohne Einficht und Einfluß in den Zusammenhang verwaltet werben fann, und der erste Posten als ein poste

do wahunce eben fo wenig Arbeit erfordert, ein: Leent-Inspector also mit argerm Gewiffen alterum tantum zieht über bas Gehalt eines an feinen Flügeln gelähmten Pachof - Verwalters.

Der erfte Licent, Inspector ift ein Dieb ges wefen, und anstatt bestraft worden zu senn, durch den eben so ungerechten als flugen Geh. Rath Magnier feligen Andenkens statt des Galgens zum Provincial. Controleur erhöht worden in Wost. Preußen.

Der britte und zeitige ift per fas et nefas mein getreuer und ungludlicher Dachbar. Er bat mir felbft feine Roth geflagt, daß Die leis bigen Raben in seiner Rammer, wo er fic pudert, ihm alle Buder auffragen - und die Blomifden Raupen baben ibm vermuthlich ein Gallenfieber gegenwartig jugezogen, weil fie fic vielleicht an feinem Garten obne meine Sould vergriffen. Um ben Inftinct ber Duberragen zu verfieben, muß ich Ihnen nur anführen, bag ber Mann die Disgrace ju Berlin erlebt, von ber Berrufenmacher Bunft, beb . ber er fich gemelbet haben foll, um bas Deiferrecht ju erlangen, abgewiesen ju werben, und, feines Schickfals uneingebent, febr laut murrt, noch nicht Geb. Rath geworden ju fenn, weil er in bem foniglichen Dienst so viel von ben Einfunften feines Marquifats zugelett.

Sie fonnen fich leicht vorftellen, beffer Lands mann! wie es in einer Saushaltung, augeben muß, mo postes de confiance foichen Beific. pfen anvertraut werben; und of berjenige ein Reind oder Kreund feiner Borgefesten iff, ber ben ber tieffien Unterwerfung und Ergebenbeit in bas Joch ber Suborbination; - murrende Seufger nicht unterbruden fann - und warum ich mich fcame mit einer Garten Requete in ericeinen, und mich um bas Blomifche Ranvengeschmeiß im Grunde ber Seele nicht befummere, fondern feine andere Abacht im Odil be geführt babe, als die im boben Lied Galomonis 11, 15. geschrieben fieht: Sabt und Die Buchfe, Die fleinen Buchfe, Die ben Beinberg verberben, benn unfere Weinberge baben Mugen gewonnen.

Sie werden es mir baber, bester Freund? nicht verargen, wenn ich ben ganzen geschlasgenen Tag in meiner Loge bald das nene Tecstament im Grundtext, bald den Shakespear oder einen Autorem classicum leste, weil ich es zu meiner Maxime gemacht, mich um nichts zu bekümmern, und die ganze Welt wie einen alten Roman ansehe, der den Titel zu führen verdient: Man muß picht glauben was man sieht.

Die Droits du Roi find so beschrieen wie

sanntonige und ihr Ablergeschmad am Luber ies Plus bazusommt, so ift leicht zu erachten, iaß jedermann bie Luft zu leben, geschweige u handeln und zu wandeln, vergeht,

Anz, bester Kapellmeister! Sie werden sicht um einen ehrlichen Kerl, fondern viels eicht um hundert kandsleute, die nicht ehrlicher ils wir beibe find, verdient machen, wenn Sie iep einem ganstigen Augenblick Ihr zu nühliben Aufträgen gestimmtes Derz dazu anwensen, daß Ihr alter Freund und Client als Bachhof. Verwalter vom Accise. Etat ausgestriben und als Lieent. Inspector oder ein Oberster der Zöllner übergetragen werde — und ann besuchen Sie Ihre Vaterstadt und trinfen n meiner Moosbude, wie ich das Storchiche Baldchen nenne — unter Paufen und Eromneten — oder Lauten und Saitenspiel, ein Ta Deum laudamus!

Thun Sie also Ihr Beftes, wenn Sie est ticht glauben können, fich wenigstens einzubilben und es andern weiß zu machen, daß ich tin eben so ehrlicher als gelehriger Mann bin
— bem Gott die Gabe eines Licent-Inspectors, mit der Bestallung and Gnaden schenken wird.

Gott segne Sie und Ihre liebe Salfte! — und Ihren guten Engel! — 2. Lim. Lie 7. 36 umarme Sie und erstetbe — bie Feber in bet Dand

Ihr treu ergebenfter Freund, Landsmann und Diener Johann Georg Samann.

Den 19. bes Morgens.

Ich habe Ihnen ohne Scham und Schande ben rohsten Entwurf zur Redintegration meines verstümmelten Postens mitgetheilt, um Ihr Urtheil darüber zu erwarten. Mehr Arbeit, mehr Muße — es fehlt mir gegenwärtig an beidem. Dieser Widerspruch läßt sich leicht aus den Ecken meiner Lage erklären. Es fehlt mir an einer Sphäre, meine Kräfte zu entwickeln. — Ich liebe das forte im Denfen und das piano im Handeln. Bin ich hier der Direction und dadurch zugleich dem dortigen Oberressort näher: so hab' ich mehr Beruf zu serklären, zu unternehmen und mich zu erklären numittelbar.

### 232. An Øerber.

Ronigsberg ben 23ten Jun. 1777.

herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Zeit und Weile wird mir lang, von Ihnen Antwort zu erhalten. hinz, der eine ganze Woche hier gewesen, hatte Rachricht von Ihrer Krankheit. Ich wunsche von Ihrer völligen Wiederherstellung bald versichen zu sepn.

Rleufer ift fo gutig gewefen, mir ben zweiten Theil feines Bend Avefta nebft bem erften Theil von Salomo ju überfenden. Jener liegt noch benm Buchbinber, und letteren babe ich bloß angesehen, furchte mich, ihn zu lefen. Um Reft Trinitatis besuchte ich Rant, ber mir ben Marg und April bes beutschen Museums mittheilte, worin er auch die Rrage des Merfurs zu beantworten versucht; mußte Kant nolens volens Recht geben, ber mit bem Berfuch unaufrieden war. Delben Gie mir, befter Berber, unter welchen Bedingungen Sie immer wollen, ob die Beantwortung im Merfur bon Ihnen ift ober nicht. Es ift mir viel baran gelegen, bieruber Gewißheit ju haben. Wenn Sie es find, fagen Sie mir ein Bage Borte, mas Sie gedacht ober jest benfen ben ber Brude ohne Lebne. 3ch beschwöre Sie ben aller Freundschaft und Liebe, biefe zwen Puncte mir ju beantworten. Meine Schrift liegt mir immer bor Augen, aber feit Dem Janner habe ich feinen Bug baran thun fonnen.

Penzel ift geftern zum erften male nach ber Rebne ben mir gewefen. Weine Freundschaft für ihn scheint in ben lesten Zügen zu liegen. Er hat hoffnung lodzufommen, ohne burch seine Frenheit einigen Vortheil absehen zu tonenen. Gott führe mir biesen Sommer noch

unfern Raufmann zuruck mit feinem: Man kann was man will, man will was man kann.

## 233. An Menbelsfohn.

Sonigsberg ben 5ten Det, 1777.

96 hatte geftern eben ben Aufang mit 96 gem Phabon auf meiner Loge gemacht, als ich bon brn. Maaf David mit einem Grufe von - Ibnen und Ihrem guten Reisegefährten über eafcht wurde; und biefen Nachmittag fag ich gang vertieft und nuruhig über Rleuter's Galomo, als Gr. Geligmann und ber altefte Dr. Krieblander ausbrudlich famen, mich auf mei, nem teloneo in beschleichen. Richts bat einen fo außerorbentlichen Ginfing auf mein Bemuth und ganges Rervenfoftem, als eine unerwartete Denfdenericheinung. Und ben 23ten b. D. bin ich mit einem Briefe aus Leipzig und Abrem Andenfen bafelbft erfreut worben, fo wie ben 22ten ich und Sauschen Dichel mit Abrem Cobeleth ju feinem Gintritte ins nennte Stabr. Aber leiber, mit unferem Studiren gebt es nicht von ber Stelle. An fein Griechifd noch nicht ju benten, geschweige an bas Debraifche; aber mit Gottes Bulfe fou alles erfest and eingeholt merben.

Tetens, be Broffes von ber Sprache, bie Berner Bentrage, ben Sethos beutich und mibfic, habe ich alle mit Bergnügen burch

gelaufen, auch bas bon bem Merfaffer bes Univerfems mir jugebachte Eremplar ift mir id Sanden gefommen. Aber auf meinen Leichborn ju tommen, fo ift vorige Boche bet Granel ber Bermuftung an meinem Garten vollzogen worden, wie der Pfalmift fagt LXXX. 14.: "Es baben ibn germublet Die wilden Gane, und die wilden Thiere haben ibn verberbt." Des Grabens und Ausreißens ift noch fein Un allen diefen Ochaten ift mir im Brunde nichts gelegen; baß ich aber als fonige licher Arenwohner dem Unfuge fo gleichgultig anfeben muß, fostet mir mehr als bas Lumpengelb. das man mir hat erpreffen wollen. "Boblan, ich will meinem Lieben ein Lieb feines Betters Anaen bon feinem Beinberge;" "Salomo hat einen Beinberg ju Bael Damon." In fo einem-rabbinischen Liedden munichte ich mir eben Die Rube, Die Ihr Sofrates im Gefananis an feinen afovifden Rabeln batte. Einen folden Reperabend meines lebens babe ich mir lange gemunicht.

# 234. An hetber.

Ronigsberg ben gten Det. 1777.

Den 4ten b. M. wurde ich mit Ihrem Pad.
chen erfreut, ba ich mich eben mit vielen Gebanten um Die beschäftigte. Die Einlage ber
Betrachtungen war für mich besto angeneh-

mer, da ich wie ein Aind darauf gewartet, und das Buchlein hier nicht aufznareiben war. Es ist immer Fener, Kühnheit und eine gute Geele, aber ich bin noch nicht im Stande, mich darüber zu erfiären, fo große Ensi ich anch dazu habe.

Bebatter Claudius wird Ihnen gemeltet baben, wie unfer Behnriften in Banbebed gefenert werben. Rrengfelb, ber genenmartige Heberfeger bes Subibras, bat ben meiniern fefungen. 3ch batte ein Baar Freunde Dain gebeten mit der ausbrudlichen Bedinaung, fe obne Bein an bewirthen. Beniel, Trentfelb. Dae Stole ericbienen Mittage, ein bienart Jube, Lippmann Lowen, Radmittaes, und Rrand, ber Ueberfeter bes Arthur Donne, atgen Abend. 3um Frabitic fam bas Gebicht, jum Mittag ein großer Luchen von Lowen, und Rachmittage noch einer von De Courtag, Dartfnoch's Schwägerin. Der Stolz gehört sur biefigen frangofifchen Erlonie und ift mit Ding and Enrland gefommen, wo fie an bet Rammerberrin von ber Red eine febr vertram te und innige Freundin guruckgelaffen, die mit Lavater, Saufmann :c. im Briefmechfel febt. Die britte und altefte meiner Kreundinnen ift. Me Die wiffen, die Baroneffe von Bondeli; t bren, wenigkens twen, warden får den med meinen ibealen Estib fone: aber id

fible nichts als Leere und Berlegenheit anstatt Freude, und so beschloß ich meinen Seburtstag und sing ein neues Jahr an, wie ein Mensch, dem etwas sehlt, ohne sagen zu können: was? Mögen Sie, liebster H., Ihren Geburtsmonat besonnener, zufriedener, heiterer und heiliger genossen haben, zur Seite Ihrer besten Hälfte, meiner verehrungswürdigen Fran Sevatterin.

#### Den igten Det.

Sie tonnen fich meine Gemuthelage faum benfen. 3ch bin nicht 'im Stande bas Beringfte ju fdreiben. Mendelsfobne Sierfenn aab mir Anfange eine angenehme Berftreuung. bie aber nicht lange mabrte. Run bin ich tiefer als jemals in Unthatigfeit versunken, bie ich nicht gut überwinden im Stande bin. Ben Diefem aussaugenden feigen Gram ift an feine Mutoricaft zu benten. Ich babe feinen Duth. nach Berlin ju fcreiben, um mich uber meine Borgefesten ju beschweren; benn bieß ift ein trauriges Geschaft. - Seit Bengel's Berbindung mit bes Directors Saufe ift unfere Rreundschaft frebsgångig. Den vierten Theil feines Strabo wird eine Dedication an Galomo fronen. Der Berfaffer bat mir aber felbige porenthalten, mas es funft bieber nicht gethan, und ich bin auch fehr bamit gufrieben. meil no fanm ein gutes Ende absehen lagt. mer, da ich wie ein Kind darauf gewartet, und bas Buchlein hier nicht aufzutreiben war. Es ist immer Fener, Ruhnheit und eine gute Seele, aber ich bin noch nicht im Stande, mich barübet zu erflaren, so große Lust ich auch dazu habe.

Bebatter Claudius wird Ihnen gemelbet haben, wie unfer Geburtstag in Bandsbed gefenert worden. Rrengfeld, ber gegenwartige Ueberfeter bes Sudibras, hat den meinigen befungen. 3ch hatte ein Paar Freunde dazu aebeten mit ber ausbrucklichen Bedingung. fie obne Bein ju bewirthen. Pengel, Rreugfeld, Mue Stolz erschienen Mittage, ein biefiger Jude, Lippmann Ebmen, Rachmittags, und Rraus, der Ueberfeter des Arthur Young, gegen Abend. Bum Frubftud fam bas Gebicht, jum Mittag ein großer Ruchen bon Lowen, und Rachmittage noch einer bon Dime Courtan, Dartinoch's Schwägerin. Mue Stolz gebort aur biefigen frangofifchen Colonie und ift mit Bing aus Curland gefommen, wo fie an bet Rammerherrin von ber Reck eine febr vertrante und innige Freundin guruckgelaffen, Die mit Lavater, Raufmann ac. im Briefwechsel ftebt. Die britte und altefte meiner Freundinnen if, wie Sie miffen, Die Baroneffe von Bondell; alle bren, wenigstens zwen, wurden fur beit Gesomad meiner ibealen Catin fengt woer is

ihle nichts als Leere und Verlegenheit nstatt Freude, und so beschloß ich meinen Geurtstag und sing ein neues Jahr an, wie ein Rensch, dem etwas fehlt, ohne sagen zu könen: was? Mögen Sie, liebster H., Ihren beburtsmonat besonnener, zufriedener, heiterer nd heiliger genossen haben, zur Seite Ihrer esten Salste, meiner verehrungswürdigen Fran bevatterin.

#### Den igten Dct.

Sie tonnen fich meine Gemuthelage faunt 3ch bin nicht 'im Stande das Beingfte gu fcreiben. Mendelsfobns Bierfenn ab mir Anfangs eine angenehme Zerftreuung. ite aber nicht lange mabrte. Run bin ich tieer als jemale in Unthatigfeit versunfen, bie d nicht jut überwinden im Stande bin. Ben riesem aussaugenden feigen Gram ift an feine Untorfchaft zu benfen. Ich habe feinen Dath. nach Berlin ju fchreiben, um mich uber meine Borgefesten ju beschweren; benn bieß ift ein trauriges Geschaft. - Seit Bengel's Berbindung mit bes Directors Saufe ift unfere Rreundschaft frebsgångig. Den vierten Theil feines Strabo wird eine Dedication an Salomo fronen. Der Berfaffer hat mir aber felbige porenthalten, was es funft bisher nicht gethan, und ich bin auch fehr bamit gufrieben. weil fich taum ein gutes Ende absehen lage. und ber Ged mit feinen Catholicismo und Egoismo es übertreibt.

Daß ber Anonhmas in Leffing's dritten und viertem Stude ber fel. Reimarus ift, wird Ihnen vermuthlich bekannt sehn. Tetens Versteche über ben Menschen habe ich gelesen, die Tiedemann's unendlich übertreffen: De Brosses Traité de la formation mecanique des langues ist von des Pluche mecanique eben pfehr unterschieden. Kant soll von de Brossehr und Tetens sehr voll sehn; Aufta scheint gang des ersteren Idee ausgeführt zu haben.

Ich muniche Binfelmann etwas mehr dis einen Lorfo, fein Fragment, fonbern ein Exegi perennius et altius Ihrer beutiden Duft. Laffen Sie und beide, liebfter Gewatter, bet Winter fo gut wir fonnen, andenden. meinem guten Willen foll es nicht liegen, went ich nicht wenigstens ben verlorenen Sommer einhole, und burch Opinnen erfete, masid meder burch Saen noch Erndten babe et minnen fonnen. Amte. und Saus. Soreen und meine Leiden im Unterleib und im ventriculo cerebri erlauben mir jest nicht eine Augenblid mich ju fammeln und ju beftimmen Eitelfeit ber Eitelfeiten! ift meine Lieblind Idee. Un dem Ueberfeger berfelben babe if bereits mein Seil versucht ben feinem menfe liden Berfud, aber es fdeine nicht: Die get

tenn. Es geht mir also wie Ihnen. Apple beint ihm nicht die nothige Renntniß bestebräischen abzusprechen; aber was andere eute Styl nennen, ist ben mir Seele ober ribeils und Verdauungsfraft. Mensissohn hat meinem hanschen sein Robeleth im Undenken geschickt, und Bodens Ueberstung liegt auch vor mir. Also Arbeit genug, nd keine Luft, den kleinen Finger auszustresen. Gott schenke Ihnen besto mehr Muth, rende, Salbung. Rein Morgen und Abend, o ich nicht an meine zwen Pathen in Deutschand und ihre Eltern denke, und mit aller Eisleit des menschlichen herzens dichte und trachs

über das, was fie felbst wünschen, und die orsehung allein möglich und wirklich zu masen im Stande ift. Denn in dieser Wüste, er fühle ich das Ideal der Freundschaft gleich im Deimweb.

## 235. In 3. Fr. Reichartt.

Ronigsberg ben 23ten Rob. 1777.

Sochstauchrender herr Rapellmeister, Lands, iann und Freund, Wenn es fein Mißbrauch es Bertrauens ist, so erlauben Sie mir es widerholen, daß ich bisher in einer sehr ufferordentlichen Gemuthslage gewesen, die h mir weder zu erklaren noch zu bemeistern n Stande gewesen. Ein treues Gemalde das hamann's Schriften, V. Ab.

und ber Ged mit feinen Catholicismo und Egoismo es übertreibt.

Daß ber Anonhmas in Leffing's dritten und viertem Stude ber sel. Reimarus ift, wird Ihnen vermuthlich bekannt sehn. Tetens Versteche über den Menschen habe ich gelesen, die Tiedemann's unendlich übertreffen. De Brosses Traite de la formation mecanique des langues ist von des Pluche mecanique eben hiehr unterschieden. Rant soll von de Brosseh und Tetens sehr voll seyn; Aufda scheint gang des ersteren Ibee ausgeführt zu haben.

Ich muniche Winfelmann etwas mehr dis einen Torfo, fein Fragment, fonbern ein Exegi perennius et altius Ihrer beutschen Dusch Laffen Sie und beide, liebfter Gebatter, bet Winter fo gut wir tonnen, andenben. In meinem guten Willen foll es nicht liegen, ment ich nicht wenigstens ben verlorenen Sommer einhole, und burch Opinnen erfete, mas id meder burch Saen noch Ernbten babe et minnen fonnen. Amts. und Saus. Soreen und meine Leiden im Unterleib und im ventriculo cerebri erlauben mir jest nicht eines Anaenblick mich ju fammeln und ju beftimmen Eitelfeit ber Eitelfeiten! ift meine Lieblind Abee. Un dem Ueberfeger berfelben babe if bereits mein Beil versucht ben feinem menfe lichen Berfuch, aber es icheine nicht bie Bet

au fenn. Es geht mir alfo wie Ihnen. Appfe fceint ihm nicht bie nothige Renntniß bes. Debraifden abzusprechen; aber mas andere Leute Stol nennen, ift ben mir Seele ober Urtheils- und Berdanungsfraft. Menbelefohn bat meinem Sanschen fein Robeleth jum Undenfen geschickt, und Bobene Ueberfetung liegt auch bor mir. Alfo Arbeit genug, und feine Luft, ben fleinen Ringer auszuftreden. Gott ichente Ihnen befto mehr Duth, Rreube, Salbung. Rein Morgen und Abend. wo ich nicht an meine zwen Pathen in Dentscha land und ibre Eltern benfe, und mit aller Gie telfeit des menschlichen Bergens dichte und trace te über das, mas fie felbft munschen, und die Vorsehung allein möglich und wirklich zu mas den im Stande ift. Denn in biefer Bufte, bier fuhle ich bas Ibeal ber Freundschaft gleich bem Deimweb.

235. Un J. Fr. Reichartt.

Ronigsberg ben 23ten Rob. 1777.

Bochftinehrender Berr Rapellmeifter, gands mann und Freund, Menn es fein Digbrauch bes Bertrauens ift, fo erlauben Gie mir es am miberbolen, baß ich bieber in einer febe aufferorbentlichen Gemuthelage gemefen, bie ich mir weder ju erflaren noch ju bemeiftern im Stande gewesen. Ein treues Gemalbe ba-Samann's Schriften, V. Ih.

von find meine Briefe gewesen, wodurch ich wenigstens fo viel erreicht, mir Luft zu machen.

Wiber all mein Erwarten wurde ich vortigen Mittwoch am Namenstage meiner alteften Tochter Lischen, — in der Göttersprache heist fie Elisa — wider all mein Vermuthen, sage ich, und troß mancherlen Zerstreuungen, wurde ich den 19. d. M. von meinem Briefe an den herrn Geheimen Finanzrath von Morinval end bunden, der mir seit dem April, wie ein Riesenstein, alle meine Eingeweide wund gemack, daß mir Lust und Muth zu leben darüber ver ging. Es giebt eine Intensität in unsern Empfindungen, daß selbst die Hyperbeln der Sprache sich bloß wie Schattenbilder zum Körper der Wahrheit verhalten.

Sie werden sich noch erinnern, Söchsuschreiber Freund, daß ich den 7. Juni selbst zum Eurator der Blomischen Erben giens, und mit einer formlichen Protestation gegen einen öffentlichen Berfauf Abschied nahm, sat mit der Drohung, Räuser und Berkäuser auf dem Tempel zu geißeln, weil mein Saus kein Raushaus senn sollte, wie man da in vor gen Zeiten mit Casse, Zucker, Citronen, Gowirtz ze. geschachert haben soll. — Sätte die Anction nicht vor dem 7. Mai abgemacht werden können, da der Garten noch in ihm Rlauen war? Sätte die Familie, die aus lass

ter Gartnern befieht, nicht ben Bettel in ber Stille theilen und unter einander abmachen fonnen ?

Nachdem durch die hiefigen Intelligengblate ter bem respectiven Dublico ber terminus auctionis auf den 29ten befannt gemacht worden war, ohne daß ich eine Splbe barum mußte, era hielt ich auch ein Einladungsbillet vom Eurge tor mit der höflichen Bitte, ein Platchen in meinem Saufe fur ben Manbatarins einzuranmen. Rach allen möglichen Ueberlegungen p. et c. fcbien mir bas flugfte und vielleicht bas eine sige ju fepn, mansftille ju ichweigen, und bem Mebel nicht ju widersteben. Den Tag bor bem termino fatali ericbienen wenigstens vier Dragoner, und ließen es fich ben gangen Tag fauer werben wie ein Bataillon Maulwurfe. Obne es in meinen Gebanten fo weit au treiben . wie die lieben Gebruder Boanerges, munichte ich meniaftens eine Galve von Schnee, Sagel und furidem Better, um fur einen Dann Gottes erfannt zu merben. Die Sonne aber ericbien in Galla, und anftatt eines furchterlichen Ausrufs mar es ein bal pare bon Damen und Chapeaux. Die gange Seperlichfeit war in eie stem Rachmittage abgemacht; aber ber Grauel ber Bermuftung banerte mohl acht Tage bon vier bis feche Dragonern, Erethi und Plethe wom Gespann nicht mitgerechnet.

Runmehr ift also erfüllt, was geschrieben feht: + 80, 14.: Es haben ihn zerwühlt die wilden Sane und die wilden Thiere haben ihn verderbt. Ohne sich an den Pflanzen zu bezungen, hat man auch die Gelander der flei nen Brucke über den Graben und die Einsaffung des kleinen Teiches — kurz alles Mögliche kahl und rein abe! gemacht.

Weil es mein ernster Wille gewesen, an bem ungerechten Mammon ber Blomischen Erben keinen Theil zu nehmen, so bin ich froh und hoffe, das nunmehr eine eben so große Klust zwischen uns befestigt senn wird, als zwischen dem armen Lazaro und dem reichen Mann in der Holle.

Rach gludlich überstandener Erifis habe ich es für meine Pflicht gehalten, dem herrn Gebeimen Finangrath von Morinval von der gangen Berlegenheit meiner Lage Rechenschaft in geben, weil auch dieser Unfug der Blomischen Erben als eine Folge davon anzusehen gewesen, und man soweit unmöglich hatte gehen tonnen, wenn man nicht sicher gewesen wärt von dem mehr als ruhigen Verhalten meiner hiesigen Vorgesesten und getreuen Nachbarn.

Pengel's Selma hatte die Dreiftigfeit, mich burch den Secretar der Direction um einen Winfel meines Gartens ansprechen zu laffen, ber das beste Grundstuck meiner Borfabren if. mit bem Anerbieten, mir bafür ein Stuck des Directions. Gartens abzutreten. Ich habe aber diefer Jesabel wie ein Naboth Bescheid geben laffen.

Ich war anfänglich Willens, die ganze Correspondenz mit der Wittwe Blom und ihrem Vater, als Curator der Erben, zum Beweise benzulegen. Weil es mir aber weder um Weitslänftigkeiten noch Privat. Vortheile zu thun iff, auch directe Mittel mich mehr erponiren als fördern möchten, und es einem ehrlichen Mann das größte Mißgeschick ist, sich zu einer Alage gegen seine Obern genothigt zu sehen, so ist es für mich Beruhigung genug, ex officio jenen Schritt gechan zu haben. Der beste Sesbrauch, den der herr Geheime Finanzrath von Morinval machen kann, bleibt also zum Despot, dis die Zeit Naaßregeln peranlast, und gute und bose Absichten reif werden läßt.

Ich war so vergnügt, mit meiner Arbeit ferstig geworden ju fenn, und so überdruffig berselben, daß ich alles Mögliche that, sie noch dens selben Positag aus dem Gesichte zu entfernen. Sollten also in der Eilfertigkeit Fehler unterselaufen seyn. . . . Nach einer schlassofen Nacht war ich bep der Aufschrift so zerstreut, daß mir nachher der alberne Zweifel einsiel, Marvillier anstatt de Morindal auf dem Couvert geschrieben zu haben. Ich habe mich lange

micht befihalb zufrieben geben können, tans mir aber kanm ein so tolles quid pro quo sor fellen.

Saben Sie also Gelegenheit, ein Bort barb ber ju verlieren, fo werden Sie, Sochfinch render Rreund! obne meine Bitte nicht erman geln, alles jum Beften ju fehren. - Benig fens boffe ich, baß Sie im Rothfall im Stam De fenn mochten gut ju fagen, baß nicht Pripat Intereffe, sonbern Rucfficht auf bobert und allgemeinere Pflichten mich thatig ju maden im Stanbe find - und ich eher verdie ne und nothig habe aufgemuntert als niedergefclagen gemacht zu werden. Mein gegen wartiger Posten ist und bleibt bas non pius ultra und Ihnen aller Dank aufgehoben, und mit Gottes gnabiger Bulfe follen Sie, befter Landsmann, noch eben fo viel Ehre und Senugthung bon Ihrer Bermittelung haben, als ich mir Rube und Zufriedenbeit auf meine alten Lage von meinem lieblich gefallenen Loos verfpreche. Der fummerliche und wunderlich mib felige Unfang ift mir Burge eines grundlichen und gludlichen Fortgange. Doch genug bie bon!

Die größte und vielleicht einzige Freude, Die ich diesen Sommer gehabt, ift gewesen, ungern .lieben Philosophen Moses Mephiboseth — er wird seinem Freund Jonathan diesen Edeb

namen vergeben, der mit besser klingt als Phabons seiner — hier in Prensen zu umarmen. Ich habe ihn alle Tage nolons volons, zur Beit und zur Unzeit besucht — und ihn bis zum Thor hinaus begleitet. Dieß ist anch das aller einzige mal, daß ich ausset die Ringmauern von Königsberg in diesem Sommet gekommen bin.

Daß es Ihnen, Ihrer geliebten Fran Sesmahlin und allen ben Ihrigen nach Wunscherzehen moge, und sich die Zeiten auch in Ansehung Ihres ganzen Glückspstems künftiges Jahr, und je langer je mehr bestern, aufklaren und übertreffen mogen, gehört zu ben Bestingungen sine qua non meiner eigenen Zupfriedenheit. Ich umarme Sie und bin

Ihr

ewig verpflichtefter Freund und Diener Johann Georg Damann.

236. An Sophie Mariane Courtan, geb. Louffaint.

Ronigsberg ben 6ten Dec, 1777.

Gutigfte Freundin, die Erinnerungen aus bem Leben — ich vermuthete, welche über bas leben — bes Gr. Bernftorf find eine Lob-fchrift, die dem Geschmad und herzen bes Berfaffers (Stury, meines guten Freundes in petto) Ehre macht, und seine Schreibart ein

Muster. Mit viel Antheil habe ich die Bre loden gelesen. Der haupt Verfasser hat einen Stumper zum Sehülfen oder Sammler gehabt. Ich wünschte, daß Sie das Büchlein behielten wegen der vielen tressenden, zeitpassenden Sedanken, tiesen Blicke und starken Stehlen. Stillings Jugend sicht dem Kansmann so ähnlich, daßich es Ihnen, gütigste Frend din, empsehlen muß; so contemtible und infamous es sich auch lesen läßt, hat mich die heilige Einfalt des guten Jungen warm und weich gemacht. Möser's kleine Schriften sind noch das einzige Buch, das Ihrer Ausmerksamkeit von dieser ganzen Messe würdig ift.

## 237. In Berber.

Ronigsberg ben 4ten Abvent 1777.

Biel Glud zum neuen Jahre, liebster Landsmann, Gevatter und Freund! Ich bin noch am Rande des alten mit einem verwunderen Schienbein, daß mich von einem gefährlicheren Kalle über einen kleinen Kindertisch geretret, seit dem 12ten d. M. einheimisch, auch die meiste Zeit bettlägerig gewesen. Die Bunde heilt langsam, scheint aber von keinen Folgen zu sepn.

Den 19ten Rov. wurde ich wider Bermw then bon bem Briefe nach Berlin entennden, mit dem ich den gangen Sommer schwanger gegangen war, und ich befand mich so erleichtert, als von einem Nierenstein. Den 4ten d. M. habe ich eine sehr hösliche Antwort von dem Chef unseres Departements erhalten. Was darans werden wird, weiß der liebe Gott; ich will mich auch darum nicht bekümmern. Wenigsstens habe ich jest ein wenig Nuhe in mir selbst, woran es mir bisher so fehr gefehlt, und ich bin im Stande wieder die Feder zu führen.

Ich habe die Defen diefes fritischen Jahred daju beftimmt, alle Rudftande in Briefen abjumachen, und werbe vielleicht eine fleine Einlage an Rleufer beplegen, weil ich Lemgo . Ihnen naber halte. Bor acht Tagen endlich an Lavater gefdrieben nebft Einlage an Ranfmann. Diefem ift im Bartung'ichen Cataloa Stilling's Jugend jugeschrieben worden; fe icheint feines Geiffes Rind ju fenn. Bengel folieft die Zeitung mit biefem Sabr und bat mich am iten b. D. jum letten male befucht. Es ift mir lieb, daß er ben Anfang macht fich ju entziehen. Seine Berbindung mit Stockmar's , Saufe und ber Selma, unter welchem Mamen er fe befungen - Materie genug ju Drama und Roman und neuen Borreben, womit ich Diefen Brief nicht entweihen will: tur mich lam

ter Schule und lebenbige Bentrage jur Den fchenkenntniß und Menfchenliebe.

Run, befter Berber, wie geht es mit 96. rer Gefundheit und mit Ihrer Duge und Im friedenheit? Sat auch die bochfe und reinfte Lebensfreude im treuen Urm einer Seelen Genoffin ihre Cbbe und Bluth? Dan muf ein Ronig und Prediger fenn, um bie Ei telfeit ber Eitelfeiten anschauend an erfennen, und fic baruber troften ju fonnen. 36 babe einige Tage mit biefem Buchlein gugebracht. und mich in bas beilige Dunfel beffelben eben fo febr vertieft ale Verliebt, baß ich nicht bas ber babe, die causam occasionalem biefes Gerichts au betruben, und dem neueften Scholigften an's Berg ju greifen. Es ift fcon Strafe at nug fur ibn, nicht verftanden ju merben, wie mir jedermann verfichert, ben ich gebeten, fei ne Auslegung zu lefen.

Unfer fleine August ift boch wohl schon em wohnt? Es geht mir nahe, baß ich ihn noch mit nichts aus Ihrem Baterland erfrenen kann. Meine innere und außere Lage bis jest ift einem unfruchtbaren Boden gleich, auf bem mein berz und Sinn schmachtet nach Erquickungszeiten, die ich ungeachtet mancher Ahrbung faum erleben werde; aber auch hieran soll mir nichts gelegen sepn. Ich habe eines

bang jum lebermuth, ben ich lieber gebruckt is genahrt muniche.

Mein Umgang ift auf Krans, der fich mit einer Hypochondrie auf den Ocean der Geschichte gewagt, und auf Kreuzfeld eingeschränt, nit dem ich Spencer's Fairy Queen als as beste Wintermährchen lese. Sollte das fieber Griechisch mit meinem Hans Michel ornehmen, dessen Verwahrlosung oder Erzie, ung mir auf dem Herzen liegt. Roch nichts in seinem rechten Ort, weder in mir noch außer nir. Hing illae lacrymae!

Den 22ten Dec.

Sie werden das Chaos meines Semuths ins meinem ganzen Schreiben ersehen. Bis inf Feder und Dinte ist mir alles zuwider, und vermehrt meine Unlust, selbst den kleinsten lebeln abzuhelfen. Also ist in diesem Jahre vohl an keine Autorschaft zu denken, und der viederholte nisus ist ohne Rachdruck gewesen. Ich bin von beiden Seiten eingeschreckt und im Seiränge, Freunden und Feinden Senüge zu thun und meinem noch zweideutigeren Selbst.

Bergeffen Sie die Fortsetzung Ihrer Urfunbe nicht. Wenu sie nur zu Ende kommt; fie mag aufgenommen werden wie sie wolle. Ich weiß gewiß, daß die Entwicklung des Ganzen Sie rechtsertigen wird.

Im Bico, ben ich ans Florenz erhalten,

velle der Physiofraten. Es scheint aber mehr Philologie enthalten zu senn und hat keine Gemeinschaft mit jenen. Die erste Ansgabe if schon zu Clerici Zeiten ausgekommen, von dem ein Brief voran sieht, ist aber wohl kaum nach dem Geschmack vieses Vaters unserer Kritik gewesen. Die Einleitung ist eine sehr weitsschweisige Erklarung des allegorischen Titelkupfers, worauf die Metaphysik und eine Bildsalle des Hermes die Hauptsiguren, die übrigen aber hieroglyphisch sind.

Und hiemit endige ich die Rarte biefes Jahres. Bunt, verdrießlich, langweilig ift es gewefen; die Morgenrothe schon, aber nach dem Spruchwort, gefallen in Roth, Vielleicht befucht mich noch ein Abendroth vorm Untergang, und mein nachfier Brief fen ein Schwamm bes gegenwärtigen.

238. In 3. Fr. Reicharbt.

Ronigeberg ben 2. 3an. 1773.

Sochfignehrenber herr Kapellmeifter, herp lich geliebter Landsmann und Freund, Biel Glud jum jungen Sohne und jum neuen Jahr! Das erfte habe ich von Ihrem herrn Bater erfahren unter bem Schall ber Pofann, wie von Rechts wegen. Zum letten ward zufällig veranlaßt, weil mein Borfat war,

b in petto zu behalten, und ich beforge, daß hnen mein Briefwechsel vereckelt senn muß. bisweilen find aber die Impromtus am been. Wünsche thun's frenlich nicht; und Gold nd Silber hab' ich nicht; auch kein Wenhauch und Mprrhen und Specerepen aus Arasia. Nichts als das tropige und verzagte Ding, as Gott und kein Freund verschmäht.

So ein ruhiges Jahr hab' ich noch nicht rlebt als dieses. Das Omen dieser seperlipen Stille ist mir noch ein Rathsel, dessen Deunng ich von der Zeit — (denn sie versteht ie Runst) erwarte. Seit dem 12. v. M. lavorire an einem gestoßenen Schienbein; ich enke aber kunftige Woche in meine Loge zu jehen. Kreuzseld und Krause sind die einzigen Renschen, die ich noch in diesen zwey Tagen jesehen; ersteren zwey, letten einmal.

Penjel habe ben ganzen Christmonat nur renmal gesehen; er ist von Ranter ausgezogen, ind jedermann ist so neugierig auf die Entvickelung seines Schicksals, wie ich auf seines Eharacters — seit dem meine Nachbarin (Selna St.) seine prima Donna geworden. Ich resorge aber, daß es Ihnen nicht besser mit Ihrem Clienten gehen wird, als mir mit jetem. Den 27ten v. M. erhielt ich eine formiche Entscheidung, die alle meine Rlagen und Beschwerden vernichtete, und mir pretentions ridicules et inconsequentes, (welche man ge folchen, qui paraissent nullement fondées, ge milbert hatte) in meinen grauen Bart warf.

Weil ich diesen gauf ber Natur zum voraus gesehen, so habe ich mir so viel Zeit gelassen, wie eine junge Frau zu ihren Sechswochen, und war eben so froh von meiner Schwangerschaft am Tage Elise entbunden zu sehn. Aber nun möchte ich bennahe mit der Rebecca sagen: Da mir's also gehen sollte. — Meine lette Jahresarbeit ist gewesen, meiner prima Donna und dem Chef des Departements zu antworten, indem ich der ersten für ihre Grausamkeit die Hände gefüßt, und dem letten das gethan, was Apoll dem Horaz an seinem Ohr.

Ad oculum et unguem Wahrheiten und twen gen zu demonstriren ist meine Sache nicht. Bep mir ist von Sturmwinden die Rede, die man sansen hört, ohne selbige anders als an den Wirfungen sehen zu können, und die in den Lusten herrschen, ohne daß man ihre Gestalt, Anfang und Ende mit den Fingern zeigen kann. Alle die Furien des verstoffenen Jahres sind also nichts als hirngespinste gewesen; anstatt Unrecht gelitten zu haben, hab' ich selbk Unrecht gehabt. "Erbarmt euch mein, erbarmt euch mein, Ihr meine Freunde". — Diob XIX,

geffanden, und mich allem mit gangem Bergen unterworfen, ohne-ber Sauptsache, bie nicht mein, sonbern ein gemeinschaftliches Interesse betrifft, etwas ju vergeben.

Weber ein ehrlicher noch fluger Mann erniedrigt sich zu Rechtsertigungen, geschweige zu Delationen. Ich bekummere mich um nichts und weiß von nichts. Dieß ist die Burg und das Sans. Souci meiner socratischen Philosophie. Je weniger ich mir anvertraut weiß, deste glücklicher. C'est mon gout, ma gloire, mon repos. Wo es aber auf Nechenschaft ankommt, ist jeder Strohhalm für mich ein Pfahl vom Zaun, und der kleinste Bruch wichtig genug zu einem Revisions. Reces oder querelle d'Allemand.

So viel, liebster Freund und Gonner! ju Ihrer Radricht, wenn Sie noch einigen Umsteil an meinem Schickfal nehmen, und mir im Grunde des herzens wunschen den Triumph einer guten Sache, damit Ihre Arbeit nicht verstoren sep, sondern wie die Aloe blube, und noch köftlichere Frucht bringe.

Ich hatte gern langer mit meinem Schreiben gewartet, mußte aber eilen. Mein Zausbern war zugleich ein Werf zur Nachfolge. Stockmar verdient mein ganzes Mitleiden; ich bin der glucklichste Mensch in Vergleich seiner und schandere dafür, mich an seiner Stelle W

benfen. So wenig ein Dann wie er aud wahrer Freundschaft fabig ift, so bat er bod ben auten Willen gehabt mein Freund ju fenn, und dieß ift meinen Augen ein Charafter indelebilis. Aber mein Nachbar jur Linfen ift ein coquin parvenu und bon ber Race, bie nicht Gott nicht Menfchen treu ift, ber nichts wie Chicane verfieht, und beffen Chicane nichts als Be tife ift, ein Schandfleck sowohl als Deft bes Dienstes, gehnmal mehr als ber infame Dies M ..., ber Protégé bes Lumpenbundes Mas nier. Meine prima bonna (ich menne nicht Bengels Jefabel ) bat bon biefem machoire mehr Schande und Rachtheil in befor aen, als vom étourdi crevé. Wenn id burd meinen Gifer ben respectum parentelae eines Onborbinirten aus ben Augen fest, fo erfulle ich durch diefe Uebertretung bobere Bflichten, die ich hoheren Berbindlichfeiten fonlbig bin, und habe feine eigenen Gefin nungen gegen unfere gemeinschaftliche prime bonna ausgeholt, und bestreite einen Chicaneur mit feinen eigenen bummen Waffen. - Sab umbra alarum Tuarum und unter einem glane bigen : Fiat voluntas Tua!

Gott segne Ihr heiliges Kleeblatt, Bater, Mutter und Kind! Melden Sie mir boch bas Datum seiner Ankunft und seinen Namen. Grußen Sie Ihren guten Freund Engel! neb biemit hiemit nochmals Gott empfohlen! Ich erftee

Johann Georg Samann.

239. In Lavater.

Sonigs berg Dom, 11. p. Epiph. ober am Geburtstage ber preufflichen Krone, 1778.

Innigfigeliebter Freund Lavater, Sie betent tum Muth, nicht unter ber Last ber Geschäfte zu finken — und mir vergeht aller Muth, unter ber Last langer Weile. Gleichwohl dient felbige mir zum Schlissel ber heiligen Laune im Predigerbuche; mehr Ahndung als Nach-weben.

Es ift ungefähr ein Jahr, daß ich ben einzigen Dienst im Lande, den ich mir gewünscht, und auf eine sehr eindrückliche und recht ausgesuchte Art, erhalten; aber seitdem bin ich von dem Genusse meines Slücks mehr als jemals entfernt gewesen. So ging es den Juden, die Josia zur Ruhe brachte, ohne zu wissen, daß noch eine Ruhe vorhanden ist dem Bolte Gottes.

Ich begreife felbft nicht, wie meine Gefunds beit ben ber figenden Lebenbart, ben dem ftaraten Appetit zu effen und zu trinfen und zu folafen, bestehen fann. Ben aller diefer Unsthätigfeit eines fehr sympathetischen Buschauers

sonn mir manden Abend die Knochen so wehe, als irgend einem Ihrer olympischen Kampfer oder unferer eircensischen Klopssechter, daß ich mandmal kaum die Nachtwächter. Stunde abwarten kann, sondern mich mit vollem Salfe in die Federn werfe mit einem: O wie gut wird sich pach der Arbeit ruhn! wie wohl wird's thun!

Auch mir ift es bald wie ein Traum, bald ein Geheimnis ober trait de genie, wobard ich Ihnen, liebster Lavater, so offen bar ge worden — und so tief verborgen meinen opphizm bleibe.

Ihre Benlage ober Denkmal hat mich ftatig gemacht, weil ber Sporn eben fo ftark als bas Gebiß gewirkt; Sporn, Ihre gute Mennung ober Ahnbung von mir zu er füllen; Furcht, als ein Sunder gerichtet zu werden, gesett auch, baß die Wahrheit Gobtes badurch herrlicher wurde zu seinem Preife.

Mir Ignoranten ift, nachst bem Prediger bes alten Bundes, ber weiseste Schrift feller und bunkelste Prophet, ber Epecutor bes neuen Testaments, Pontius Pilans. Ihm war vox populi vox Dei, ohne sich an die Traume seiner Gemahlin zu kehren. Dein guldenes: Quod scripsi, scripsi ist das Mysterium magnum meiner epigrammatischen Antoschaft: was ich geschrieben habe, das deckt zu; was ich noch schreiben soll, regiere du!

Unf unfern lieben Dofes Dephibofeth an fommen, so ift fein Besuch die einzige Freude biefes letten Sommers fur mich gewesen. 36 hatte mir ein Gefet gemacht, ihn alle Tage ju besuchen, und habe mehr als eine fuße Stunde mit ihm jugebracht; auch feine philoophischen Schriften bin ich mabrend feines Dierfenns burchgegangen, und mit erneuertem Bergnugen Ihren beiberfeitigen platonifden Briefwechsel. Es war meiner Rengierde baran ielegen, feine Denfungkart gegen Sie auszuvolen. Er lobte mir fehr, baß Sie fich um bn durch Ihre Bermittlung fur feine Bruberdaft in Ihrer Deimat verdient gemacht bate en, vermuthete aber, baß ein leichtfinniger Einfall, womit er ein gewißes Gerucht be ntwortet batte, und ber Ihnen vielleicht wie er hinterbracht worden, Sie faltfinnig gemacht aben mochte.

Da Ihnen meine Bestrafungen nicht unanenehm sind, liebster Lavater, so hat der Erolg gezeigt, daß ein Mann, der Mosen und
ie Propheten hatte, Ihrem Bonnet überleen seyn mußtes und es war daher ziemlich
bzusehen, daß Sie aus dem ganzen Handel
icht so rein abkommen konnten, als
lbr Widersacher-

Aber hievon ift nicht die Rede mehr; fonern nur davon, daß diefer Mann wirklich ein Salz und Licht unter feinem Gefchlecht ift, mb all fein Berdienst und Burbigfeit verloren baben murbe, wenn er un fer einer geworden ware wie Abam.

Ihr Durft ist heute abermals mein Frahftuck gewesen. Erfahrungen, wie Einsteten, sind neue Prufungen, geben zu nenen Zweifeln Anlas. Unsere Passibilität steht immer im Verhältnis mit unserer Activ bilität nach der neuesten Theorie über den Wenschen — Emadu af in Imade. Debt. V. 4. gehört zur Nachfolge, die Kinder von Bastan den unterscheidet. Wenn dem Sasan daran gelegen ist, unsern Glauben zu sichten, wie den Weizen, so ist es unseres hohenpriesters Sache, für uns zu bitten, und durch unsere Bollendung die Brüder zu stärfen.

Der Unglaub' ift nur nicht gufrieben, Der Eigenwill' fieht fauer aus, Gott halte, wie er wolle, haus -

-,,Bis jur Lafterung, Bedurfniß — Etwas, bas alle 3meifelmelten aufwiegt"

If dein Brod mit Freuden, trink beinen Wein mit gutem Muth, denn dein Werk gefallt Gott. Brauche des lebens mit deinem Weibe, das du lieb haft, so lange du das eithe Leben haft, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat, so lange dein eitel Leben mahrt.

Alle Ihre 3 weifelwelten find eben fo

pergängliche Phanomene, wie unfer Spstem von himmel und Erde, alle leidige Copir. und Rechaungs. Maschinen mit eingeschlossen. Sein Bort mahrt. Sie haben Recht, liebster Lasiater, es für ein festes, prophetisches Bort zu bekennen, und thun wohl daran, auf nieses scheinende Licht in der Dunkelheit zu achen, bis der Tag andreche. Eher ift au keine Bewischeit oder Autopste zu denken; und Gewissheit bebt den Glauben, wie Geset Gnade unf.

Sie wiffen, was die Erfahrung, nach ver Sie schmachten, hindert. Saben Sie vas herz ober Vertrauen, mir mitzutheilen, was Sie wiffen. Geset, daß diese hinder siffe wirkliche Berge waren, so halte ich diese Berge für den rechten Ort des wunderthäsigen Glaubens, den jeder an sich selbst zu erfahren im Stande ist. Denn das himmelseich, gleich Ihrem innern Menschen, versihscheut alles, was Aufsehen macht, was sicht hilft; ist nichts als Geist und Wahrsteit.

Was Mofes am brennenden Bufche fah, ber brannte ohne zu verbrennen, das ift für ins das Judenthum und Christenthum, ind der Stifter beider ift nicht ein Gott ber Lodten, sondern ber Lebendigen.

Wenn Sie in Ihrem Glanben gegrans

bet worden, warum follte es Ihnen leib thun, geredet oder gefchrieben zu haben? Bird die Welt mich gleich vernichten, will mich auch felbst Zion richten, — singen alle unsere Glaw bensbruder.

Ihnen bon Grund meiner Seele ju fagen, ift mein ganges Chriftenthum, (ich mag ju ben fetten ober magern Ruben Pharaone geboren) ein Gefchmad an Beichen, und an ben Ele menten bes Baffers, bes Brode, bes Beins. Dier ift Rulle fur hunger und Durft - eine Rulle, die nicht bloß, wie bas Gefet, einen Schatten ber gufunftigen Guter bat, fom Dern authr the sixora toe nearmator, in fo fern felbige, burch einen Spiegel im Rathfel bargestellt, gegenwartig und anfchaulich gemacht werden konnen; benn das ridum liegt jenseits. Unfere Gin, und Aussichten bier find Frage mente, Erummer, Stud und Blichwerf -TETE DE REGENTON REOS REGTENTON, TOTE DE ENLYMEDEMEN nadas nai inigraodyr.

Sehen Sie meine Luftftreiche, die ich thue, für ein Selbsigesprach an. Ungeachtet ich aus Daß und Liebe zusammengesett bin, find boch Freunde und Feinde in meinen Augen nichts als ein Luchen; denn fein Mensch fennt weber die Liebe noch den Saß irgend eines, den er vor sich hat.

Bergeihen Sie es mir, liebster Lavater,

wenn es mir vorkommt, daß Sie Ihren Freunben fowohl als Feinden zu viel Ehre erweisen, und dadurch gegen fich selbst ungerecht werden. Selbsterkenntniß und Selbstliebe ist das wahre Maß unserer Menschenkenntniß und Menschenliebe. Aber Gott ist größer denn unser Derz, und erkennt alle Dinge, anch die Sedanken, die sich unter einander verklagen oder entschuldigen.

Bas Sie in Tauben. Einfalt gethan, fen immer Schlangenlift für ihren Samen — wir find Gott ein guter Geruch Chrifti; ein Geruch des Todes zum Tode, und ein Geruch des Lebens zum Leben. Er ift nicht ung er echt, daß er vergesse unseres Werks und Arbeit der Liebe für seinen Namen, und den Dienst der Deiligen. Dieser sichere und feste Anker unserer Seele geht hinein in das Inwendige des Borahangs.

Ihr Binf bom Inhalte bes Fingerges ges ift genug fur mich, um alles anzuwenden, daß ich ein Eremplar auftreibe. Buchergluck hat mir felten gefehlt.

Meinem Gevatter herber habe ich, unter vielen, auch die Empfehlung Ihrer erften Austorschaft zu verdanken. Die beiden ersten Theise Ie Ihrer Aus sich ten las ich gleich ben der erften Erscheinung. Die neueste Ausgabe und der dritte Theil ist mir nie meines Wiffens vor Am

een gefommen, und ich warte gern bas Enbe bes Berts ab, weil ich gern bas Gange überfeben mag. Go ein großer Buchermurm ich auch bin, fo bangt boch meine Lefesucht von Umftanben ab, und feit langer Beit genieße ich einen Schriftfteller blog, fo lange ich bas Bud in ber Sand habe. Sobald ich es jumache, fließt alles in meiner Geele jufammen, als wenn mein Gedachtniß Lofdpapier mare. Ungeachtet ich bon Jugend auf nicht babe Borter bebal ten tounen, fo babe ich mich boch giemlich foat auf tobte Sprachen gelegt, und lieft mich bur Zen, ben Jordan mit meinem Munde auszw Schopfen. Gin Collectaneen . Mann bin ich auch nicht. 3d liebe mir bie Titel von Buchern, Die ich gelesen babe, ober noch ju lefen munfche, aufzuschreiben, und mehrentheils auf ber Iornen Blattern. Bas Montagne als ein vir beatae memoriae von fich felbft fagt, ift is meinen Augen fein Biderfpruch, fondern bem nahe mein eigener Fall. Ihre Bolkslieder babe ich auch gelefen, auch manche Ihrer vermifchten Auffage. 36r Birtenbrief an Freunde, nebft Pfenningers Apologie bat mir innig gefallen, und erfterer gant. Bon Ihren Predigten noch feine Onlbe, fo luftern ich felbst durch die Recensionen Ihrer Wider facher barnach geworben bin. 3ch warte bloß auf bas Ende über meinen Leib. Propheten

ie beffelben gabe ich zu feben befommen fom en, ungeachtet ich jebermann feit einem Biere Rjahre und langer batum gegeilt habe.

Wenn Sie mich also, liebster Lauater, mit iner Autorgabe erfreuen wollen, so sep es nichts Froses, nichts Seles, nichts Gesuchtes, nichts tostbares, damit Sie weder meine Eisersucht is Schriftsteller, noch meine Unvermögenheit, renntlich zu senn, oder, deutscher zu reden, neinen Bettlerstolz beunrubigen. Ich freue nich auf den letten Theil Ihrer Physiogno-nik. Ieder Band ist ein Fest für mich gewen, und der 14te Julius 1776 einer der merkourbigsten meines Lebens, weil ich mich den Lag porber für einen verlornen Menschen iselt, der keines gesunden Begriffes mehr fänig märe — ein Wurm und kein Mensch.

Stilling's Jugend habe ich jum zweitemnale gelesen, mit mehr Ruhrung als bas erte mal: ich sehe aber, daß es wenigen schmeckt;
ium Gluck find diese wenigen meine Allerliebten hier; für mich ist er ein Ecce homo! Die Welt mag sich ärgern und bersten und blaten! Bep aller Ihrer Angst seven Sie geroft, liebster Lavater! Wie der ehrliche Mohr Ebedmelech unter den alten Lumpen wühlte, datte ich meine Hausbibel zerreißen mögen,
um Ihnen ein Seil des Trostes zuzuwerfen. Sott, ber einen Badenzahn in jenem Efelskinnbaden spaltete, baß Baffer berausging für ben Durft feines Berlobten, wird alle unsere Bedurfniffe (Genes. XXI. 19.) und Lufternheit (2. Sam. XXIII. 15.) stillen.

Grußen Sie Ihre liebe, wurdige Fran und Rinder. Mehr Didt in der Arbeit, mehr Umgang mit Fressern und Weinsaufern — und noch ein Auß auf Mund und Stirn von Ihrem Freund und Bruder

3. G. Samann,

Ein für allemal teine Gefete für unferen Briefwechfel — Jeder nach feines Herzens Luft, und a la fortung du pot.

## Bon Berber.

Weimar ben 1. April 1778.

Endlich, liebster Freund und Gevatter, komme ich bazu, Ihnen zu melben, baß meine Frau ben 12ten Febr. mit einem britten Jungen gesund, bald, glücklich und fast ohne Schmerzen, mein haus erfreut und unsen Familie vermehrt hat. Der Junge ist mir ahnlich und größer, als die zwey andern; ein wahrer Riese an Gerhalt, Kraft und Willen; Wilhelm Ludwig Ernst genannt. Ich weiß, lieber h., Sie schließen auch diesen drittm in Ihre Lieber und in Ihr hausliches Gebet ein, und wunschen, daß es ihm und und wohlgeben mige est

Erben. Wir thuns fur Gie und bie Ihren auch oft und reblich befgleichen.

٠,

Bergeihen Sie, bas ich Ihnen eine fo frohe Rache richt fo spat melbe. Ich flog in ben ersten Augenblicken, Stunden und Tagen so oft zu Ihnen; aber eingeklemmt, in das einsame Wirrwarr und gestliche Sispphus. Sande wert, in dem ich hier lebe, ermattet man an Allem und nimmt zulegt an sich selbst nicht mehr Theil. Ich habe ben Winter einsamer gelebt, als je in meinem Leben ... Doch genug bessen; Rlaglieder zu schreiben, ist noch zu früh.

Wie stehts mit Ihnen, lieber Freund, und ben Ihren? haben Sie sich eingerichtet ober so eingeschustert ich Ihrem toniglichen Palast? Sobald ich Abends mit meisnem verbundenen haus. Bater-Kopf nach Ihrer Fagon umhergebe, sind Sie por mir mit Ihren Kleinen. Die weinen sind wohl, und beide sonderbare Jungen, jeder auf seine Weise, die der Mutter sehr zu schaffen machen, die es aber als treue Eva trägt.

Ich habe biefen Binter eine neue Ausgabe upferes alten Gefangbuches corrigirt, b. i. Drud. und Schreibe fehler geänbert, und eine Borrebe vorsehen muffen wie gewöhnlich. Dieß und die Bußzettel, zwen in einem Jahre, find bisher in loco meine einzige Autorschaft gewesen. Jeht liegt ein Rescript zum Entwurf eines Schul. Lebrer-Seminarii schon ein Vierteljahr in meinem Folio-Co-tember, aber noch res intacta, bis ich mich ermanne, in

bas Reft alten Schwalbenflidwerts wiber Billen ju greb fen. Auswartig tam mir bas alte Rucken ein, in Dine den ben bet Atabemic ber Biffenfchaften über bie Rrage gu metteifern : Bas nugten bie Dichter ebemals? mas nugen fie jest? Ich habe mit bem Motto Ihres Borag: Utcunque defecere mores, ben einhelligen, obwohl vielleicht unschwer zu erringenben Preis bavon getragen. In Wintelmann habe' ich noch nicht benten tonnen; befür wirb Ihnen aber bie Oftermeffe ein Paar Gericht alten aufgewarmten Robis barbringen; Die Geschichte ber Berichte tommt fobann hinterher, bamit coquus dapifero nicht fcabe. Sonft habe ich auch bie Luft gebabt, mir ben prachtigen Cober von fogenannten Minnefin gern , ben Wiebeburg befdrieben bat , aus Reng tommes au laffen, und zuweilen hineinzufeben. Ich bin jest bem britten Dichter, habe aber noch tein Minnelieb gefunden; fonbern es finb moralifche ober hiftorifche, meiftens fas turifche und Religions : Gebichte, vermuthlich fur einen Pringen aus biefem Saufe (weil in Bartburg bie Mas bemie war ) gur Erziehung gusammengetragen ; baber bas Minnewefen ausgelaffen. Deine hiefige Lage verbietets mir, gang in ben Beift und bie Sprache ber Beiten ein Bubringen; fonft verfprache ich mir bavon vieles. Ind babe ich im Anfange bes Winters aus Roth mich un etwas Spanifches bewerben muffen, und einige Stusben mit Bertuch gelefen. Runftigen Sommer bente id mit Jagemann an Dante zu gehen. Connte ich mit

eneinem Jungen einmal, ober ihm vor, zeichnen lernen, fo ware mirs eine Wohlthat auf meine alten Tage, und ein neuer Genuß des Lebens. Die englischen Stunden, die ich vorigen Winter gab, find biefen Winter weggefallen.

und nun, liebster Freund, was macht Ihre Brude ohne Lehne? Mich burstet so sehr, wieder einen gedrudsten Bogen von Ihnen zu sehen, daß ich barnach wansbern mochte. Unterlassen Sie boch nicht ganz und gar, die Geschichte Ihres Geistes und Lebens zu continuiren, wenn Ihre Schriftselleren auch anderes nichts ware. Biel Gruß an alle die Ihren und Kreuzseld. Er hat in seinem Gedicht eine Schrift von Ihnen, die Begebens heiten des Prof. Ana, angeführt, die ich nicht kenne. Bergessen Ste doch nicht, mich damit zu versorgen.

240. In Berber.

Konigsberg ben 13. Jul. 1778.

Endlich, bester, liebster Gevatter, gandsmann und Freund, muß ich schreiben, um bie Einlage zu befordern, auf die ich lange genug und mit Unruhe gewartet. Die Grunde babon werden Sie leider barin lefen, und sollte ich die Grunde meines eigensinnigen, lieblosen, berzweifelten Stillschweigens noch bazu ausframen, so ware freylich reicher Stoff aber nichts zur Sache.

Partfnoch hat mich mit Rachrichten und

1

Denfmalen erfreut, ift febr freundschaftlich ge gen mich gemefen, den 24ten Juni bon bier ab gereist, und bat vieles auf feiner Beimfahrt aushalten muffen. Sein Schickfal ift rubrend, wie feine Gelaffenheit und Ergebung. der wenigen hoffnung, ihn wieder ju feben, baben wir Entwurfe ju Reifen gemacht, be ren Ibee Sie leicht errathen konnen. meines Dathchens hat er mir Unrube gurud gelaffen, bie ich munichte, eben fo glucklich cu rirt ju feben, als es meine fcmachtente Um neduld wurde ben Toten April, da ich Ihren letten Brief erhielt, worduf ich meinen Glad. wunich zum Wilhelm Ludwig Ernft noch nicht abgestattet habe. Im Geifte ift es frenlich ab fcheben; aber baß es weber Reder noch Dund thun fonnen, ift blog eine gangliche Unverme genheit ju reden und ju foreiben.

Ungeachter aller meiner Talente im Effen, Erinken, Schlafen, wird mir mein Leben gur Laft, und ich bin gepreßt wie in einer Releter. Ich muß von 7 des Morgens bis 6 des Abends auf meinem Posten Schildwache halten, ohne Arbeit, als ein leidiges Lefen, wodurch ich mich zu betäuben suche.

Bum Beschluß bes vorigen Jahres erhielt ich eine Entscheidung der Gen. Adminifiration, die mir alles absprach. Meine lette Irbeit war ein fehr politisches Danksanns schreiben für diese gnabige Resolution, die wider ihren Dank und Willen alle meine Abstiden erfüllte. Daß die Wendung einigen Etndruck gemacht, war an dem Renjahrs-Compliment abzumerken, das mir unser Chef formlich abstattete. Folglich eben so viel am Segenwärtigen verloren, als für die Zukunft gewonnen; nur immer Schade für uns sinnliche Menschen, daß diese so dunkel und senes so bell ist.

36 bin mit meinen hiefigen Borgefebten auf guten Buß; aber im Diftrauen ju leben 'if nicht fur mein Gemuth; und fein Umgang. ber mein Berg fullt. Ein noch argerer Gemins als mein eigener ichwebt über meine biefigen Rreunde. D. befertirt bon bier mie ein Betruger und Ochelm ben 26ten Dare: Rreugfeld, ber mich fast taglich befucht, bat all fein Rener, bas er als Soul-College ju baben fcbien, als Brofeffor berloren; Rraus algebrais Art fich jum invrorripagupira. An mannigfale tigen Besuchen fehlt es nicht; aber nichts bo. mogenes Das Gemuth voller niedriger, frie dender, irbifcher Rahrungs. Sorgen. Ein manbelnd Tobten Gerippe an einem armen Brn. ber bor Augen. Dren, Gott Lob, gefunde Rinder um mich berum, die ich weder felbit ju erziehen im Stande bin, noch etwas an ibre Ergiebung wenden fann.

Ben allen biefen Rleinigkeiten meiner öffentlichen und hauslichen Lage zappelt mein ab mer Geist wie eine Fliege im Spinngewebe, und kann zu keinem Standpunct kommen; fühle mich eben so schwach, Anderen, als mit zu rathen, zu genießen und genoffen zu werben.

Ihre und Lavater's Arbeitfamkeit ift ein Wunder in meinen Augen; aber ich danke Gott in meinen Windeln und Banden dafur.

Ich bin Raufmann feit feiner Dochzeit eine Antwort schuldig, und überhaupt Freunden und Feinden. Bu ersteren habe ich das Butrauen, daß sie fein Arges davon benfen werden; gegen Leute, die mir gleichgültig sind, Kann ich mir eher einen Zwang anthun.

Wenn es Ihnen möglich ift, so erfrenen Sie mich bald mit ein Paar Zeilen, ohne fich meinetwegen zu bennruhigen. Ich hoffe, das alles zu meinem Besteh gebeihen wird. Ich umarme Sie mit aller Inbrunft alter Freundsschaft.

241. An G. M. Courtan, geb. Zouffaint, Ronigeberg ben 20. Rov. 1778.

Sochstanehrende Freundin und Gevatterin, Diezu find Sie gestern mundlich und schriftlich bestätigt worden, und hr. Pfarrer Ste Phani hat mir versprochen, morgen um 3 Uht n meinem hause die Taushandlung zu verrichen. Da der gute Wille die beste That ift, und neine kleine Mariane Sophie schon vor ihrer Beburt den Gottespfennig mutterlicher Vorsorse empfangen, so find und bleiben Sie von Lechts wegen ihre erste Wohlthaterin, im Fall uch Ihre Gesundheitsamstände Sie verhindern vollten, personlich zu erscheinen.

Ungeachtet ich in der Theorie aller handliben llebel, die ben einer natürlichen und burerlichen She unvermeidlich find, ein Freymauer bin, so find doch bloß Bewegungsgrune, aber niemals Thaten, meine Geheimiffe und die einzige Apologie meiner Andlahme vom Banbel väterlicher Beife.

Der Mutter fehlt es an Schlaf, Rraften, iefem und jenem; das Rind ift auf Rahrung rpicht, und bekümmert fich weiter um die Welt icht, als daß es felbige zuweilen mit ein Paar roßen Augen anfieht; recht wie der Bater, er Ihnen die Sande kuft, und einen guten Rorgen wunscht.

## 243. In herber.

Ronigsberg ben 25. Rob. 1778.

Herzlich geliebtefter Gebatter, gandsmann nb Freund, ben 21ten b. D. bin ich mit Ih. em Briefe und bem Siegel beffeiben erfreut borben. Ungeachtet ich noch nicht barauf ju antworten im Stande bin, habe ich boch mit Schmerzen auf die Einlage gewartet, um felbige wenigstens befordern zu können. Es freut mich herzlich, daß in Ihrem ganzen Dause alles wohl sieht, und ich muß Ihnen bekennen, daß die Grille von dem Einstusse meines Unsterns bis auf mein klein Pathchen mir wirklich im Sinn geschwebt. Was kann man sich nicht alles zu Semuth ziehen, wenn man einmal auf dem Wege ist sich zu grämen!

Mein armer unglücklicher Bruber ift ben 25ten August gestorben, und ben 27ten Morgens auf bem nächsten, Reuroßgartischen Kirchbofe begraben worden. Weil ich acht Tage an einem Fluß unpäßlich gewesen war, so begleitete ich die Leiche in einer Kutsche mit Prof. Kreuzseld und meinen beiben altessen Kindern. Ich hatte ihm ein Denkmal zugedacht unter bem Titel: Apologie eines Eretinen, in einigen vertraulichen Briefen. Meine Autorschaft ist aber jest auf ideale Titel eingeschränkt und weiter komme ich nicht.

Gott Lob, die siebente Stelle meiner flei in nen haushaltung ist heute vor acht Tagen durch wine fleine Tochter wieder ersest worden, die den viten, am Tage Maria Opferung, den Namen Mariane Sophie erhalten hat, und is meinem Hause getauft worden ist, woben id wie gewöhnlich selbst Tausteuge gewesen, neht

Mabame Courtan, Hartsnoch's Schwägerin, die sich schon vor ihrer Geburt um das fleine Mündel mit mutterlicher Vorsorge verdient gemacht hat. Reines von meinen Kindern ist so reif gewesen wie dieses; es war da noch ehe die Hebamme kam. Die Mutter, die seit zwey Jahren saft keine gesunde Stunde gehabt, besand sich am Taustage so gut, daß sie bis an den Abend auf war.

Ibr fend also ein Erbe von 10,000 ft., al. ter Gebatter, werben Gie fagen, und, mas noch mehr, ein Bater bon vier Rindern: Di. 128. Bas fehlt euch noch, um bergnugt und anftieben ju fenn? Dier liegt eben ber Rnoten meines Berbruffes, ben ich mir nicht auf. authfen im Stande bin. Ungeachtet ich mit feiner porfeslichen Schuld bewußt bin, bleibt es bennoch mahr, baf ich feit ben gwolf Sabren meiner Birthichaft niemals fo fummerlich gelebt babe, und fo tief vericuldet gewefen bin, als beuer, obne einen andern Ausweg gut miffen, als bem Raben ber Borfebung blindlings ju folgen . . . Doch genug bon meinen bandlichen Rleinigfeiten, welche wie ber Sand bes Meeres ben Stol; ber Wellen bammen.

Penjel hat mir Radricht gegeben in einem bicken Briefe, ben ich ben gren Sept. erhale ten. Er lebt jest ben Eracau als Dofmeifter bep einer jungen Dauptmannswittme, die et ju seinem großen Erffannen über dem Sigwart angetroffen. Ein artiger Anfang zu einem nenen Roman. Aus seiner Auction habe ich seinen ganzen Vorrath an Briefsammlungen erstanden. Ich hatte die Rengierde, diese zu lesen, und bekam einen solchen Geschmad daran, daß ich vom September an nichts als Briefe ausgesucht, aber mich anch beynahe satt daran gelesen.

Der Berfaffer ber Che hat fic mit gang neuen Lebensläufen berborgethan. glaube, baß Sie and Gefdmad baran gefum ben baben. Mendelsfohn hat meine Rengier be noch mehr gereist burch bie Berficherung, daß biefe Broducte aus Breuffen famen, mas er bon bem Berleger wiffen fann. immer ben gewesenen Rriegsrath Odeffner im Berbacht gehabt, weil die Bermuthung bier auf Criminalrath Sippel fiel, erfterer Dufe ubrig, und biefer Geschafte bat und Befellichaften liebt. Ich bin jest auf Spuren ge tommen, die gang fur ben letteren reben, ben ich gleichwohl genau ju fennen geglaubt babe, und ber mich burch feine feverliche und trem bergiae Berficherung bes Gegentheils geafft ju baben icheint. Aller Babriceinlichfeit nach fedt bas Geheimniß zwischen beiden, und es ift mir gar zu viel baran gelegen, bavon Ge wisheit zu haben, weil fie mir den Streich nick

mmsonk gespielt haben sollen. Ungeachtet Sippel gewohnt ift, mit feiner Autorschaft sehr gebeimnisvoll zu thun, so hat er mir doch seine lettes Stuck vertraut, eine Freymaurer Rede auf unseres sel. Lindners Tod, aus der man gar keinen Schluß auf die Lebensläuse und den Bersuch über die She machen kann, den schlechterdings ein Shemann wie Schessner geschrieben haben muß, und kein Junggesell noch Hagestolz.

Reimarus vom Zweck Jesu und Dahn's Beues Testament find fast die einzigen Bucher, welche ich mir von der vorigen Wesse gekauft. Ich habe den ersten im Fluge gelesen, wie ich gegenwärtig bepnahe mit allem thun muß Daß es mir an Sympathie für die gegenwärtige Erists in der Theologie nicht fehlt, bester Gevatzer, können Sie sich leicht vorstellen; ich muß aber noch hinter dem Berge halten, und will den Parthepen nicht gern ins Wort fallen. Auch Ernst und Fall sind Wasser für meine Mühle. Kraus ist jüngst durch mein Vorwort initiirt worden; ich frene mich aber, es nicht zu seyn.

Sben jest erhalte ich die bren erften Stude von Leffing's Schwächen. — Bas aus ber Sahrung beraustommen wird?

Bum Schlusse des Jahres hoffe ich noch die Materie der Geheimnisse des heibenthums vorzunehmen, worüber ich hippel mein Bort gegeben, ber mir auch hulfsmittel baju verschaffen wird. Meine Sache ift eigentlich nur, die falsche Folgerungen, die man aus den wernigen und dunkeln Datis gieht, ju berühren, und ins licht zu seten. Ich hoffe auch von meiner hauslichen und außerlichen Lage mehr Weruf und Trieb, meinen Autorftab fortzufegen.

Gott laffe Sie bas Jahr mit lanter Segen beschließen. Ich umarme Sie herzlich, und bin mit allen meinen vier Rindern, und was der ewig reiche Gott mit noch sonst zuge bacht hat, ganz der Ihrige.

Ende bes fünften Theiles.

Gebrudt gu Mugsburg burd A. Seiger.

Begeben, ber mir auch hulfsmittel baju verschaffen wird. Meine Sache ift eigentlich nur, bie falsche Folgerungen, die man aus den wernigen und dunkeln Datis zieht, ju berühren, und ins licht zu seben. Ich hoffe auch von meiner hauslichen und außerlichen Lage mehr Weruf und Trieb, meinen Antorftab fortzusetzen.

Gott laffe Sie bas Jahr mit lanter Segen beschließen. Ich umarme Sie herzlich, und bin mit allen meinen vier Rindern, und was der ewig reiche Gott mit noch sonst juges dacht hat, gang der Ihrige.

Ende bes fünften Theiles.

Gebrudt ju Mugsburg burd A. Geiger.

# 5

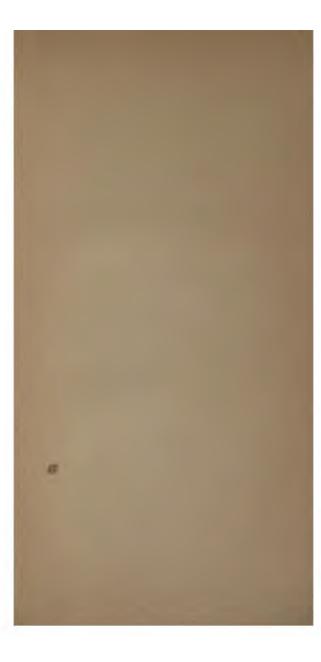

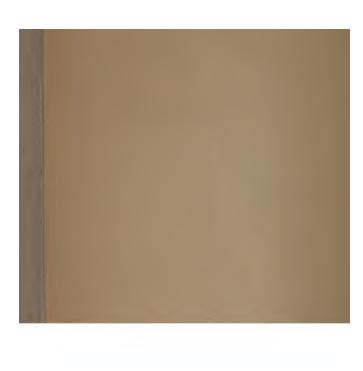







